## RECHERCHES

# LES MONNAIES DES INDIGÈNES

L'ARCHIPEL INDIEN ET DE LA PÉNINSULE MALAIE

H. C. MILLIES

PRIVRAGE POSTHI ME PUBLIÉ PAR L'INSTITUT ROYAL POUR LA PHILOLOGIE ET L'ETHNOGRAPHIE DE L'IT DE NÉERLANDAISE.

> LA HAYE MARTINUS NI HOFE 1871



ASHMOLEAN LIBRARY OXFORD

Presented by H. de S.Shortt



### RECHERCHES

sun

LES MONNAIES DES INDIGÈNES DE L'ARCHIPEL INDIÈN ET DE LA PÉNINSULE MALAIE.

TYPOGRAPHIE DE H. L. SM.TS, & LA HATE

## RECHERCHES

SUR

# LES MONNAIES DES INDIGÈNES

L'ARCHIPEL INDIEN ET DE LA PÉNINSULE MALAIE

PAR

H. C. MILLIES

OUVRAGE POSTHUME, PUBLIÉ PAR L'INSTITUT ROYAL POUR LA PHILOLOGIE ET L'ETUNOGRAPHIE DE L'INDE NÉERLANDAISE

> LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1871



### PRÉFACE

En 1866 M. H. C. Millies, professeur de langues et de litérature orientale à Utrecht entra en correspondance avec M. Millard, alors secrétaire de notre Institut, sur l'édition d'un ouvrage sur les monnaies de l'Inde Nécrlandaise. Bienque le livre de MM. Netscher et van der Cluis sur le même sujet cût déjà paru, on pouvait attendre de nouvelles lumières d'un homme comme fen M. Millies, qui s'était voué depuis plusieurs années à l'étude de cette branche de la numismatique et qui par ses écrits avait déin prouvé l'étendue de son savoir tant en numismatique que spécialement en tont ce qui a rapport à l'Archipel des Indes. Les directeurs de l'Institut se réjonirent donc que l'occasion s'était présentée de publier un travail qui promettait de contribuer à l'avancement de la science. On avait déjà imprimé plusieurs fenilles et presque toutes les planches avaient été gravées, quand la mort subite de l'auteur interrompit la publication. Les directeurs me prièrent de me charger de la correction des éprenves de ce qui restait et c'était la majeure partie de l'ouvrage; ic n'ai pas hésité à consentir. Comme il n'a pas été donné à l'anteur de mettre la dernière main à son travail, il y avait assez de fantes dans le manuscrit. et même une lacune que j'ai tâché de combler par un appendice : cette circonstance et d'autres surtout ont retardé jusqu'iei la publication. On s'apercevra du reste que ce livre contient en général plus que le titre ne le promet; e'est ainsi qu'on y trouvera aussi la description des monuaies des colonies chinoises de Banca (Bangka) et de la partie occidentale de Borneo.

Si ect ouvrage laissera peut-être ch et là quidque chose à désirer, s'in a ses imperfections, qu'on n'y verrait pas si l'auteur eût pu le retoucher et corriger jusqu'à la fin, je réclame l'indulgence du lecteur, qui saura bien qu'il s'agit ici d'un sujet, qui demande eucore tant de recherches continuelles.

Qu'il me soit permis d'offrir publiquement mes remerciments à M. le professeur J. J. Hoffmann à Leide pour la piene qu'il a bien voulu se donner de surveiller l'impression des caractères chinois et de leur trancription dans ce livre. Je remercie aussi beaucoup M. B. P. Matthes, agent de la Société biblique nécrlandaise, maintenant à La Haye, pour sex renseignements aur les monasies de Macassar, dont j'ai profité pour l'appendice.

Rotterdam, le 26 Juin 1871.

G. K. NIEMANN.

#### TABLE DES MATIÈRES.

Introduction pag. 1-7.

Java. Monnaies d'or et d'argent de la période hindoue pag. 7—19 (Plauche 1). Ce qu'on trouve chez les auteurs arabes, persans et chinois sur les anciennes monnaies de Java pag. 19—23.

Médailles des temples pag. 23-37 (Pl. II-XIV).

Monnaies de Java. Continuation. Monnaies chiuoises fabriquées pour cette île pag. 37—42.

Monnaies de Bantam et de Cheribon pag. 42—55 (Pl. XIV et XV No. 111—123.) —

Mounaies de Souménép (Madoura) pag. 55—56 (Pl. XV No. 124—127).

Sumatra. Notices de Marco Polo, 10a Bathoutha, Varthema, De Souas etc. sur les monanies de cette fle pag. 56-64. Monanies de Pauçour on Fautour pag. 64-67 (Pl. XV No. 128-131). Monanies d'or d'Aijh pag. 67-101 (Pl. XVI). Déceration accordée par un sultan de cet état à Th. Perrest et à Sir Th. Stanford Baffles (cf. Pl. XVII A et B) pag. 101-102. Notice de Th. Forrest sur les moyres d'échange à Aijh p. 102. Continuation de la description des momanies d'Aijh pag. 102-104. Monanies de plemb on d'étain de cet état pag. 104-105 (Pl. XVII No. 116-135). Monanies de Sjrkh pag. 106-107, d'indragiri et Djambi pag. 107-110, de Palembang et de Koriniji pag. 110-117 (Pl. XVII No. 154-1XI).

Monnies des colonies chinoises de l'He de Bangka pag. 117—128 (Pl. XX et XXI). Pédiniudi malnie. Monnaies de Kédah pag. 128—139 (Pl. XXII). Monnaies de l'Ilivationies Junies de l'Archive malnie, dent la localité exacte est difficile à determiner pag. 152—156. Borneo. Mounaies de la côte occidentale, de Pontianak et Mampawa pag. 156—160. (Pl. XXV No. 263—265) Monaies des colonies chinoises dans cette partie de Borneo pag. 160—164 (Pl. XXIV No. 258—262). Monaies de la côte méridionale de l'îte pag. 165—170 (Pl. XXV No. 266—276).

Monnaies de l'Archipel de Soulou on Sollok et de Magindanao pag. 170-178. Celebes. Monnaies de Macassar pag. 173-175 (Pl. XXVI).

Appendice sur les monnaies de Macassar pag. 176-179.

Le vaste champ de la numismatique orientale offre encore plusieurs parties, qui n'ont peu ou point été exploitées. Quoique l'étude de ces monuments historiques de l'Orient compte à peine trois quarts de siècle, un très-grand nombre de pièces ont été découvertes et expliquées, une foule de dynasties se sont illustrées par ces documents contemporains, qui servent à jeter du jour sur l'histoire, les croyances, les moeurs et les arts des différentes contrées de l'Orient par le cours des siècles. A mesure que l'étude des auteurs orientaux, surtout des historiens et des géographes, s'est étendue, la numismatique a pu élargir ses limites et rendre à l'histoire une part de la lumière qu'elle en avait reçue. Une foule de savants distingués, aidés par les grandes collections, que le zèle de quelques monarques éclairés ou les recherches heureuses de auclaues voyageurs instruits ont su former, se sont efforcés de faire des découvertes, souvent importantes, dans ce domaine parfois obscur de l'histoire. C'est surtout l'illustre Fraehn, qui par ses nombreux ouvrages, par l'exactitude de ses recherches, par le bonheur de ses découvertes, et l'heureuse application qu'il a su en faire, par l'ordre qu'il a su créer dans ce chaos, par son grand savoir enfin, son jugement sain, et son expérience mûric a frayé la voic à ses nombreux disciples, pour qui son noble exemple scra toujours un sujet d'émulation.

Cependant, il faut l'avouer, il reste encore beaucoup à faire dans cette

science encore si jeune. Non seulement les partues explorées offrent parfois de nombreuses lacunes, mais il est aussi tel coin, qui a peu encore été observé ou entièrement négligé. I flatt ue spérre que les premières se comblevout bientôt par le zèle de ceux qui ont accès aux grandes collections de médailles orientales à St. Pétersbourg, à Londres, à Paris, à Berlin, à Vienne et ailleurs, tautis que les recherches de voyageurs intelligents pourront rassembler les matériaux nécessaires à l'éclaireissement des parties encor inconnues. Mais pour faciliter en attendant une science, hérissée déjà de tant de difficultés, il serait fort à désirer, que toutes les pièces incertaines on inconnues des collections publiques ou particulières fussent publiées et renduse accessibles aux recherches des savants par des dessins fidèles: car l'examen de vue et la comparaison sont les plus puissants accours pour cette étuile.

Si nous nous hasardons à nous occuper d'une partie de la numismatique orientale encore peu connue et à glaner hors des champs déjà bieu moissonnés, uous sommes les premiers à sentir et à avouer les dangers d'une telle entreprise. Ce n'est que par hasard, il y a déjà plus de treute aus, sans secours et sans direction, que nous avons commencé de nons occuper de temps en temps de cette étude; nons n'avons qu'en partie pu trouver l'occasion d'étudier à loisir les grandes collections, aussi bien que de jouir du commerce de savants versés daus cette science; il nous manque enfin un grand nombre des connaissances nécessaires dans une science qui en demande tant. En outre, la partic dont nous nous sommes le plus occupé, a un des plus grands inconvénients, la rareté des monuments, taudis que dans ce petit nombre il y en a plusieurs, qui offreut des difficultés pour nous encore insurmontables. Ceci expliquera peut-être pourquoi nous avons si longtemps hésité à publier cet essai et que ce n'est que par des causes particulières que malgré l'imperfection de notre travail, nous avons enfin pu nous y décider. C'est surtout dans l'espoir, que la publication de ces pièces, contribuera à fixer l'attention des savants, et que des recherches plus heureuses pourront éclaireir ce qui nous est resté obscur,

Les monnaies de l'Archipel indien se distinguent en celles, qui ont été frappées par les Européens, et celles qui ont été mises en cours par les princes iubligènes dans les tempa anciens et modernes; c'est exclusivement à l'examer de ces dernières que nous nous borncrons ici. Les mounsies émises par les pouvoirs européens sont, en exceptant toutefois l'Archipel des Philippines et la ville de Malacca pendant la domination portugaise, d'origine hollandaise on anglaise. Le monnaise hollandaises de l'Archipel indien out été désérites en grande partie dans les ouvrages de Verkade, de Bonneville, de Tychsen et d'autres. Nous avons publié, il y a quelques années, un petit ouvrage aur les momnaies anglaises pour cette partie de l'Orient, qui réclame déjà plusieurs additions; plus tard nous avons donné une notice sur les nomines velles momnies pour les colonies orientales néerlandaises. Nous nous bornerons donc ici à l'examen des monnaies purement orientales, c'est à dire qui ont été uisses en cours par les princes des différentes contrées de l'Archipel indien dans les temps auciens et modernes.

Nous avons eu d'abord l'intention d'examiner tout ce que nous avons pur touver dans les auteurs orientaux, tant des Chinois, des Histolous, des Persans et des Arabes, que des Javanais et des Malais, ainsi que chez les auteurs europécias qui ont visité ces contrées, sur les espèces en cours parmi les peuples de l'Archipel, en y joignant le résultat de nos recherches sur les différents noms de monnies, que nous avons pu découvrir dans les langues de l'Archipel. Mais comme d'une part les matériux nécessaires ainsi que les moyens de les bien expliquer nous manquent souvent, l'exposé de ces recherches nous conduirait d'autre part à des observations assez étentues aux les nous géographiques chez les anciens auteurs de l'Orient, à des recherches métrologiques et à des déclais étymologiques souvent encore fort obscurs, nous avons préféré de truiter ces asiptes ailleurs, en nous réservant d'en mentionner seulement l'un ou l'autre point, où il sera le plus commode, et de nous borrer ici à une courte indication de ce qui ai été fait jusqu'ici dans extet partie.

Ou trouve chez une foule d'auteurs européens des renseignements sur les monnaies de l'Archipel indien, mais en se bornant à indiquer les noms et la valeur des pièces, ils ont presque toujours négligé de donner une description des différentes espèces assez exacte, pour qu'on puisse les reconnaitre, out d'en expliquer les légendes, ou enfin de les représenter par des dessins fidèles. Le premier, qui après les voyages de découvertes hollandais 1 a ajouté à une courte notice, les figures de quelques pièces de ce genre, est le célèbre voyageur francais Tavernier 2, mais ses dessins sont en général si peu exacts, qu'il est souvent impossible de déchiffrer les légendes, et même quelquefois assez difficile d'y reconnaître la pièce, qu'il a voulu représenter. Il est bien à regretter, que sa collection numismatique, qui offrirait de nos jours un grand intérêt, semble s'être perdue: du moins nous n'avons pas pu réussir à en trouver les traces en France. Les figures de Tavernier, même avec les fautes et les méprises du graveur, ont souvent été reproduites par d'autres. Ainsi elles forment la plus grande partie de celles qu'on trouve chez Gemelli Careri 3, et dans l'Histoire générale des Voyages. Au commencement de notre siècle trois auteurs anglais. Raffles, Marsden et Crawfurd, publièrent un petit nombre de pièces, qui étaient encore inconnues. Raffles, en se bornant à Java, donna un nombre de médailles, remarquables par leur rareté et par l'exactitude des dessins \*. Marsden en représenta d'autres 5, mais ce savant distingué, qui a tant fait pour la numismatique orientale en général, et qui était si versé dans la connaissance de l'Archipel, a été moins heureux dans l'explication de ces monnaies. Crawfurd a publié quelques pièces nouvelles, mais en répétant quelques unes des figures de Tavernier, il y a ajouté des fautes nouvelles \*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Begin ende Foortgangh van de Fereen. Nederl. geoctr. Compannie. 1' Vol. 1646. in-4. Voyage de Corn. Houtman, pag. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, 2º Partie. 1679, pag. 602 et suiv.

<sup>\*</sup> Giro del sendo. Vecenia, 1219, tono 2, page 145, on tono 2ºº, pag, 500 de la riculación finagine, publicie à Paris en 127. Il cet atoma centrada ción riculación finagine, publicie à Paris en 127. Il cet atoma centrada ción; co companant les planches de Careri à celles de Tavernier, que le graveur a souveat retourné les gravavres, ainsi les légendes, qui par hanaci (dainis à récoura ches Tavernier, se trouveat desites, et relles qui étaient desites ches Tavernier, se trouveat à rébours ches Genedli Careri. Dans l'étitoris franquies la gravure a été de nouveau retournée.

<sup>4</sup> History of Jaca. London, 1817. in-4°, vol. II. planche à la page 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Numicuala Orientalia. London, 1817. in-4°, vol. 11. pianene a i

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> History of the Indian Archipelago, Ediub., 1820. vol. I, pl. 8, pag. 253. — M. Carl Ritter, dans son ouvrage: Die Singe's (Topus) und die Colone von Bemigen. Berlim, 1838, pl. VIII, N°. 11 et 12, en répétant deux des pièces de Raffes, a commis une faute semblable

Enfin le Baron Stan. de Chaudoir, dans son excellent ouvrage sur les monnaies de la Chine \(^1\) etc. en domant celles publiées par Marsden et Ritter, y a ajouté quédques pièces, tirées des ouvrages japonais sur la numismatique, mais sans que ni lui, ni le célèbre Fraeha nient pu déterminer ces dernières. C'est un fait fort singulier et oui mérite pour cela que nous y attirions

l'attention, que l'Archipel indien offre si peu de monuments numismatiques de l'antiquité. Ces îles si riches en produits précieux, et dont la connaissance remonte à un âge fort reculé, visitées tour à tour par les Chinois, les Hindous, les peuples de la partie méridionale de l'Inde trans-gangétique, les Persans et les Arabes, dont les deux premiers y fondèrent même des colonies plus ou moins étendues et exercèrent, ainsi que les deux derniers, une influence si profonde sur une grande partie de ces contrées. habitées par des peuples, qui surtout dans les îles de Java et de Sumatra atteignirent un dégré si élévé de civilisation que la dégradation moderne la rend difficile à concevoir, mais dont les magnifiques ruines et les restes d'une littérature ancienne offrent encore témoignage, semblent avoir été très-pauvres en espèces monnayées et avoir peu développé un des signes les plus marqués de la civilisation ainsi qu'un des moyens les plus nécessaires au commerce. Les pièces qu'on peut considérer comme l'ancienne monnaie de Java se bornent à trois ou quatre espèces, et quoique les nombreuses ruines de Java offrent une foule d'objets d'art de métal, les monnaies semblent s'y trouver fort rarement. L'usage ancien de l'Hindostan. où chaque nouveau roi fit changer et fondre les monnaies de son prédécesseur pour les remplacer par son coin, ne semble jamais avoir prévalu dans l'Archipel, et ne suffirait pas pour en expliquer l'absence presque totale. On pourrait penser, et l'histoire numismatique en offre plusieurs exemples, que les monnaies qui furent en usage dans l'antiquité, ont disparu par les mêmes causes, qui à celle que Crawfurd a faite en imitant Tavernier. De même que Ritter ne s'est pas aperçu que les pièces chez Raffles avaient un trou au centre, de même Crawfurd a marqué d'un trou une pièce, qui chez Tavernier n'en a pas et n'en doit pas avoir.

<sup>1</sup> Recueit de monnaies de la Chine, du Japon, de la Corée, d'Annau et de Jara. St. Péters-bourz, 1842. in-fol<sup>o</sup>. pl. L., N<sup>o</sup>. 5. LHI, N<sup>o</sup>. 24—32. LIX, N<sup>o</sup>. 22—25.

dans l'Archipel ont détruit pour toujours ou caché à la recherche des savants tant de monuments importants de l'antiquité. Chez les indigènes la cupidité se hâte trop souvent de fondre les objets antiques, dans lesquels ils ne voient d'autre valeur que celle du métal précieux ou utile à la fabrication d'ornements et d'ustensiles 1, ou bien la superstition leur fait attribuer à ces objets, devenus inconnus pour eux, quelque pouvoir mystérieux et les pousse à les cacher soigneusement aux yeux profanes des infidèles. Souvent aussi tel employé européen a rassemblé quelques objets antiques, mais dont il ignore la valeur et qu'il oublie ou perd plus tard. Nous en trouvons un exemple assez remarquable dans un vase antique, contenant entre autres deux monnaies oxydées, dont personne ne semble avoir senti tonte l'importance 2. Les collections de monnaies orientales rapportées jadis en Hollande par quelques employés aux Indes, semblent avoir disparu entièrement. Ainsi on rapporte, que le célèbre gouverneur des Indes, Jan Pietersz, Koen, mort en 1629. avait légué entre autres à sa ville natale une collection de monnaies en usage aux Indes dans son temps, et que cette collection, probablement du plus haut intérêt numismatique, conservée longtemps dans la ville de Hoorn, a passé depuis sous la garde du Syndicat, sans qu'il soit possible d'en retrouver aujourd'hui la moindre trace. De même la belle collection numisuratique formée à Batavia vers 1782 et décrite dans les mémoires de la Société des Sciences à Batavia, probablement par Mr. J. C. M. Radermacher, semble perdue pour toujours. Mais onojoue ces causes et quelques autres ajent fait perdre bien des choses importantes pour l'étude de l'histoire et de l'antiquité, elles n'expliquent pas tout-à-fait la rareté des mounaies, et cependant il ne nous est connu aucun exemple certain ni dans les temps passés, ni dans les dernières années qu'on a commencé à s'occuper un peu plus de ces recherches, que les fouilles dans les ruines antiques

On assure par exemple, que les habitants du village Kali Beber (division Ledok, rásidence Bagelén) ont payé longtemps le padjeg on l'impôt (le fermage) avec l'or des antiquités trouvées dans le sol. Of. Tiple, voor Neel, Lulie, IIII jang. J. Batavia, 1840. p. 107. Notales non de Algonetee en Bethars-Terjaderinges vou let Batavianté Genotieche en Romanne de Metaviante de l'accessoppen. D. I. Batavia, 1864. p. 200.

aient mis à jour d'autres pièces indigènes que celles dont nous parlerons. Nous avons vu différentes monnaies anciennes, rapportées de Java et qu'on prétendait avoir été trouvées dans le sol, mais sans indication plus exacte. Les unes étaient des monnaies Sassanides de la Perse, d'or et d'argent, mais dont quelques unes étaient évidement fausses, ce qui nous fait douter encore davantage de la vérité de cette trouvaille. Les autres, de enivre, appartenaient à l'Inde ancienne et portaient avec une inscription en vieux Devanagari la figure de deux poissons. Ces pièces y ont été sans doute apportées par le commerce. On pourrait penser que la rareté des monnaies d'or et d'argent doit être attribuée à un manque de métaux précieux. L'argent et le enivre se trouvent rarement dans la partie occidentale de l'Archipel iudien et l'on tirait sans doute ces métaux d'autres contrées, mais par contre l'or, si abondant à Sumatra, paraît avoir été par le commerce assez commun à Java et cependant les monnaies antiques de ce métal sont très-rares dans les deux iles. Constatons done, que nous ne pouvons nullement indiquer ce qui a existé de monnaies dans le cours des siècles, mais simplement ce que nous avons jusqu'à présent pu découvrir. En suivant la marche géographique et probablement aussi historique nous commençons par l'île de Java.

#### JAVA.

Le nom de Java ou Djava attribué ordinairement à l'île entière, appartient proprement à la grande partie orientale, tandis que la partie occidentale est uppeliée pays de Sounda. La preuière semble offirir les indices les plus auciens d'une civilisation avancée, due surtout à l'influence des colonies hindoues, qui y ont laissé de nombreux et magnifiques monuments de leurs arts et de leurs seiences. Il est d'autant plus étrange, qu'une des marques les plus caractéristiques de civilisation, le système de momayage, y semble avoir été peu développé, ou du moins ait laissés si peu de traces. Nous ne commissoms jusqu'îci que deux espèces de monmies d'or et deux d'argent,

qui se rapportent à l'époque hindoue et encore se trouvent-elles très-rarement. John Crawfurd, qui avait les matériaux des grandes recherches anglaises sous les yeux, déclara en 1820, que parmi la grande diversité des restes de l'antiquité de Java et même parmi la grande variété de monnaies de cuivre et d'étain trouvées, jamais une monnaie d'or n'avait été découverte et seulement une ou deux fois des pièces d'argent 1. Depuis nous somuces sans doute un peu plus avancés.

Je vis le premier dans la collection du célèbre numismate William Marsden. qui se tronve maintenant au Musée Britannique à Londres, quelques exemplaires d'une mounaie toute particulière. Marsden ne l'a pas décrite bien exactement dans son grand ouvrage 2, mais cependant il l'a attribuée, ainsi que dans ses notes manuscrites à Mådjåpahit, capitale d'un ancien royaume puissant dans la partie orientale de Java. Depuis, un heureux hasard m'a fait acquérir une trouvaille de monnaies d'or et d'argent, déterrée il v a quelques années, dans le voisinage de Samarang, parmi lesquelles se trouvent plusieurs exemplaires de cette monuaic (pl. I. No. 1, 2, 3). Ce sont de petites barres carrées on des cubes d'or, d'un poids de 20,4 à 20,55, une seule n'a que 2st,05. Une des quatre faces porte une forte incuse, dont le creux est divisé dans sa hauteur par une ligne avec un point de chaque côté, peut-être le symbole d'une fleur, d'un poignard ou du lingam 3. Le creux des deux côtés du symbole ne va pas à pic, mais en pente vers le milien. La face opposée porte un seul caractère, qui cependant varie un pen dans sa forme, ce qu'il faut attribuer, je pense, à la diversité de l'époque, à laquelle ces pièces appartiennent. Sur quelques exemplaires, que j'ai vus, ce caractère ressemble à l'ancienne forme de la lettre 37 dja dans le Devanagari; la forme sur d'autres exemplaires se rapproche plutôt du 7 ta ou bien du 7 na. Même sur une pièce il semble exister à droite du caractère un trait, qui indi-

History of the Indian Archipelago. Vol. I. Edinb. 1820. p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Numitmata Orientalia, Vol. II. pag. 811. No. MCCXLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Une figure à peu près semblable se trouve parmi les symboles Bouddhiques dans le Journal of the R. Anat. Society. Vol. VI. Lond. 1841. p. 454 et planche No. 13.

querait la voyelle longue a, ou pourrait même, puisque la partie supérieure est peu distincte, exprimer les voyelles i, o ou au. Peut-être les autres faces ont-elles porté aussi quelques caractères, mais qui ne sont plus visibles. On voit qu'il n'y a rien qui puisse fairc penser à Madjapahit, mais comme il y a nombre de mots sanscrits, qui commencent par une de ces syllabes possibles, il semble assez téméraire de vouloir déterminer la signification de ce caractère unique. Cependant chaque énigme cherche sa solution. Hasardons donc quelques conjectures. En comparant tous les exemplaires connus de ces pièces, je pense qu'il y a deux formes du caractère त्र dja et त्रा dja avec la voyelle longue et que la différence dans les traits semble indiquer une période assez longue, dans laquelle la forme du nom ainsi que l'écriture a subi quelques modifications. Il semble probable, que la syllabe exprimée par un seul caractère est le commencement d'un mot assez connu et usité pour que, dans l'usage, on ait pu facilement le comprendre par le simple chiffre initial. Cette syllabe écrite en dévanâgarî avec la voyelle longue indiquera probablement un mot sanscrit transmis par les anciens Hindous aux Javanais. La constance de la même forme pendant une longue période ne convient pas au nom d'un prince, ni même, à ce qu'il semble, à une dynastie. On pourrait penser plutôt à quelque divinité, ou à un nom de valeur. Pour le premier cas nous n'en connaissons pas qui ressemblent à la forme de notre syllabe. Pour la marque de valeur, ou ne trouve pas, je pense, parmi le grand nombre de noms de monnaies qu'on rencontre dans les anciens écrits de l'Inde, un nom qui commence par dja; les anciens noms javanais nous sont encore peu connus. Le plus simple serait donc de penser à un nom géographique et parmi plusieurs, qui remontent assez haut, il n'y en a peut-être pas, qui convienne mieux, même par sa forme double en sanscrit, que le nom d'un des plus anciens et des plus célèbres empires de Java, celui de sanscu Dienggala en sanscrit el Seri Djangala et signi Djangala, avec la voyelle courte', qui signifie entre Pour le changement de voyelle compares Skr. avesturi Djamberati et Javan. E EI CI En \ Djembarati.

autres: (pays) sec, plat, peu cultivé mais fertile; pays désert, inhabité. Le nom de as La > Djava se tronve bien aussi déjà sous la forme साझ Djava sur une inscription javanaise de l'an 1265 (1343 apr. J. C.) et pourtant je crois devoir préférer l'autre nom, surtout comme plus déterminé. Dans la tradition javanaise, l'empire de Djenggalà fondé par les Hindous dans la partie orientale de l'île, non loin de la ville de Sourabaya, aurait suivi de près celui de Mendang-Kamoulan. Quoique ce soit une simple conjecture, je pense qu'elle est la plus probable et s'accorde assez bien avec ce que la tradition javanaise nous rapporte sur son histoire. La fondation de cet empire et de sa capitale du même nom est ordinairement attribuée à Déva Kousonma vers l'an de l'ère chrét. 896 et anrait pris fin, probablement par l'effet de grands bouleversements dans la nature, vers l'an 1158, où le siége de la dynastie régnante aurait été transporté à Padjadjaran 2. Nous ne connaissons pas de monnaie indienne, qui ressemble à ces pièces. Cependant un auteur indien explique le krishnala ou le petit pois de l'abrus precatorius par suvarnaçalàkáni yavatrayaparimitáni des petites barres d'or de la grandeur de trois grains d'orge 3 et une des valeurs mentionnées, le tjaturvinçatimanam, pièce de 24 (krishnala) semble convenir assez bien à nos pièces javanaises. Une de ces pièces du poids de 25,50 équivaudrait à 22 krishnala's, mais il faut avouer que ces pois ne sont pas égaux et qu'ils sont peu propres à déterminer un poids exact.

L'antre espèce d'ancienne monnaie d'or de Java paraît encore plus arre que la précédente et je n'en ai vu jusqu'à présent que les deux extemplaires, que je dois à l'obligeance extrême de M. D. F. Schaap (pl. 1, N°. 4 et 5). Cos pièces ont dé trouvées dans les fouilles près du célèbre temple de Bhri-Bould dans la résidence de Kvélou. Leur forme, nonde comme

Voyez Zeitsch, der D. worgent, Gewille, Leipz, 1864, XVIII<sup>r</sup> Band, p. 502,

<sup>1</sup> Raffles, Hist. of Jaco. II, p. 85. — Lassen, Indische Alterth. IV. I. Leipz. 1861. p. 462—472. — Lassen's Gerdind. von den Ind. Archipel, door Dr. A. W. de Klerck. Utrecht, 1862. 80. p. 83, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr. A. Wober: Vedische Augaben über Zeittheilung und kohe Zahlen, en Zeitschr. der D. morgenl. Gesells. XVr Band. Leipz. 1861. pag. 139.

un globule applati des deux côtés par l'incuse, ressemble au type de quelques fanams de l'Inde méridionale '. Une pièce d'or de forme à peu près semblable a été trouvée parmi les reliques du tope de Mânikyâla, découvert par le général Ventura, mais la description ne dit rien du poids ni des deux faces 1. Nos deux pièces ont le poids de 1st,20 et 1st,24. Malheureusement une des faces est trop effacée pour qu'on puisse distinguer l'empreinte, l'autre semble porter dans une incuse carrée la figure d'un parasol ou plutôt d'une feuille. Mon savant collègue, le célèbre professeur de Botanique M. Miquel, m'a fait observer que cette figure ressemble bien à une feuille de Ficus Rumphis Blume (Arbor Conciliorum de Rumphius), qui remplace chez les habitants de l'archipel indien le pippala ou le figuier sacré (Ficus religiosa L.) des Hindous 3. Ce symbole aurait donc un caractère religieux. Une figure à peu près semblable se trouve aussi disposée avec d'autres en forme de roue sur une des plus anciennes espèces de monnaies de l'Inde. les monnaies à poincons ou marques, nommés par J. Prinsep "ch'háp or stamp coins", par le col. Stacy chungales, par W. Elliot saláka, ou sur la figure de la roue à prières . Selon M. Schap, les Javanais nommaient nos deux pièces tjakrem, sans doute le même nom que le sanscrit, चक्र tjakra, roue, disque, dont le nom d'une monnaie s'est conservé jusqu'à présent dans l'Inde méridionale. Le nom de tjakra, roue, disque, a été donné à une monnaie, soit à cause de sa forme ronde, régulière, soit à cause de la figure symbolique bouddhique de la roue, qui se trouve si souvent sur plusieurs espèces des anciennes monnaies de l'Inde.

Pout-être appartiennent-elles à la même classe que celles qui se trouvaient jadis au Musée de la Société de Batavia, où elles ont disparu, comme tant d'autres choses. Ct. Tijécker, voor Ind. tand., leand- en rechtest. 114 '00.] Batavia, 155, page 4, note.

J. Princep, Evays on Indian Astiquities, edited by Edw. Thomas. Vol. I. Lond. 1858.
 plate VI, N°. 25 et pag. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. E. Rumphii Herberium Auboinense. Pars III., Amstel. 1743. in fo. pl. XCII, p. 142.— F. A. G. Miquel, Flora Indiae Batavae. Vol. I. 2. Amst. 1859. in:80., pag. 332.

<sup>•</sup> Journal As. Soc. of Bengal. Vol. III. 44, 438. I. 394. IV. 621, 629. — Medros Journal of Literature and Science. Vol. III. No. 6. Jan. March, 1858. p. 224, 230. pl VII, No. 6, 8, 9, 10, 12—18. pl. VIII, No. 19 suiv. — H. H. Wilson, Giovary of Indian terms. London, 1855. in 440, p. 98.

Le numero 6 de la planche l'e so trouve au Musée de Bataria et à cté publié par M.M. Netscher et van der Chijs 1. Cetto petite pièce d'or porte la figure d'une fieur ou d'une étoile, mais le revers est uni; son poida est de 0e,0. Nous trouverons le même type sous notre Nv. 130. Les monnaies anciennes d'argent de Java sont en partie moiss rarces,

Nous en connaissons deux types, une sans inscription, l'autre avec inscription. La première espèce est probablement la plus ancienne et a une forme toute particulière, que je n'ai vue dans aucun autre genre de monnaies. Ce sont des morceaux d'argent assez épais, irréguliers, plus au moins courbés, comme coupés d'une petite tasse ou demi-sphère, ou bien la moitié ou le quart d'une soucoupe, toujours avec une forte incuse dans la partie concave et ordinairement avec un symbole en relief sur la partie convexe. La plupart ont été trouvées dans la partie centrale de Java, entre Tirebon et les régences de Préanger et Běsouki. La localité du district de Pourwakarta, résidence Banyou-mas, est mentionnée spécialement comme lieu où quelques unes de ces pièces ont été trouvées 1. Une pièce remarquable (pl. I. No. 7) par sa grandeur et son épaisseur, pesant 61s,50, se trouvait en la possession de M. Schaap. L'incuse avec la figure d'une fleur à quatre pointes y est extrêmement profonde et distincte, mais le symbole, qui, comme sur les autres pièces, ornait la surface convexe, est effacé. Une autre (pl. I, No. 9), qui appartenait jadis à M. le baron van der Capellen, et que je dois à l'obligeance de M. J. P. Six, a souffert plusieurs incisions sur ses bords, mais l'incuse ainsi que le symbole y est très-distincte. Cette pièce pèse 28#,26. L'incuse forme, ainsi que la précédente, un carré régulier, divisé en quatre parties, comme les feuilles d'une ficur, portant peut-être encore un symbole plus petit. Le symbole sur la partie convexe ressemble à un candélabre, d'autres y voient un vase avec trois fleurs de lotus, mais j'en ignore la signification. On ne le trouve pas non plus sur les figures connucs des monuments javanais, ni permi les collections de symboles indiens et bouddhiques publiés jusqu'à

De munten van Nederlandsch Indië. Batavia, 1863. in-40, pl. XII, No. 120 et pag. 131.

<sup>2</sup> Tijde. 2007 Ind. taal-, land- en volkenk. Vol. II. Batav. 1854. p. VI.

présent <sup>1</sup>. Pourrait-ce être le symbole du *Triratna*, ou des Trois objets précieux: Bonddha, Dharma et Samgha?

Nous emprantons à l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijquelques pièces de la même espèce, les numéros 8, 10, 11 et 12, remarquables sutrout par la diversité du poids. Les numéros 8, 10 et 12 semblent représenter, ainsi que les numéros 7 et 9, la pièce entière et cependant le N. 8 a le poids 65 85, 5, le N. 10 de 21, 9, 9 et le N. 12 de 1447, En admettant la diminution de poids par l'usage, il semble encore nécessaire de supposer une réduction de poids et de valeur, pour admettre le Nv. 8, ainsi que le Nv. 7, comme la valeur entière ou l'étalon, le Nv. 9 et pent-être le numero 10 comme la moitié, le Nv. 12 comme le quart de cette espèce.

Le Nº. 11 présente une variété assex remarquable. Ce sont des moccaux carrés, compés grossièrement d'une plaque d'argent, plate de grosseur différente. Les trois exemplaires, mentionnés par M.M. Netscher et van der Chijs, ont le poids différent de 19-8, 17e<sup>2</sup>, 7 et 15e<sup>2</sup>, Û. In des Objeporte, comme les précédentes, une forte ineuse carrée, mais avec une figure différente, que MM. Netscher et van der Chijs prennent pour une fieur de fotus, mais qui me semble plutôt une feuille; le revers est uni. Selon mon ami, M. le professeur Miquel, la figure de l'incuse dans les numéros 7, 8, 9, 10, 12 ressemble au limbe d'une corolle vue d'en haut, soit de la Paretta coccisea, cultivée depuis longéemps à Java, soit du Nystauther arbot tristis, répandu dans l'Inde entière. La figure dans l'incuse du Nº. 11 pourrait indiquer un fruit, qui ressemblemit à celui du Ambosa, surtout du Jambosa aguec, le Djambos sigèr des Malais \*1. La signification de ces symboles nous est encore incomme.

Le second type d'argent est, grâce aux nombrenses trouvailles, devenu assez commun, et semble avoir été pendant un long cours de siècles la monnaie la plus répandue dans le milieu et dans la partie orientale de Java. Crawfurd raconte, qu'on avait tronvé de son temps de ces pièces dans la résidence de Samarang. La collection mentionnée plus haut a été découverte dans la même contrée. Je dois à l'obligeance de M. Schaap quelques unes de ces pièces exhumées en juillet 1857 avec des antiquités bouddhiques près de Wânâsâbâ dans le district Ledok, résidence Bagelén, et les journaux de Java mentionnent souvent de ces trouvailles, comme dans le district Karta-negara, division Pourbalengga, résidence Banyou-mas, près de Koumingan en Tjirébon, dans la source d'Omboulan, district Winongan, an pied des monts Tengger, dans le district Ngantang, division Malang, dans Pasourouan et ailleurs 1. Quoique ces pièces aient le même type, elles offrent cependant un assez grand nombre de variétés et parmi un grand nombre, nous n'en avons trouvé que fort peu exactement semblables. Ce sont de petites pièces plus ou moins rondes, en forme de bouton. Dans celles, qui paraissent les plus anciennes, les deux côtés sont plus on moins plats et le métal semble très-pur; sur celles que je crois plus modernes un des côtés est convexe, l'autre concave et le métal semble plus ou moins allié avec du cuivre, quelquefois avec de l'étain, car dans les fouilles celles-ci se trouvent souvent fortement oxydées. Toujonrs les deux côtés portent les mêmes marques: l'avers un caractère de forme ancienne, le revers une incuse, mais ces deux marques offrent une très-grande variété sur un grand nombre de pièces.

J'ai tâché d'indiquer les variétés principales dans un ordre qui in's eauthlé chronologique, dans les Numéros 13—24 de la 1º planche. Deux de ces pièces sont plates, plus petites, et les traits perpendiculaires sont droits et semblent se rapprocher du dévanfigari; unibeureusement ces deux exemplaires ne sont pas trop bien conservés (N°. 13). D'autres ont le ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tijds. voor Ind. taal-, land- en voltenst. Vol. II, Batavia. 1854, p. V. -- ibid. Vol. V, 1856, p. 150. -- ibid. Vol. VII, 1858, p. 115.

ractère plus on moins grand et la ligne supérieure horizontale plus ou moins ouverte (No. 14-19). Le reste enfin porte les traits supérieurs en direction plus ou moins oblique. L'incuse de l'avers offre un beaucoup plus grand nombre de variétés, des marques indéterminées, des carrés, des losanges. avec figure d'une fleur ou d'un fruit. Quelques rares exemplaires semblent avoir porté un caractère différent, mais qui n'est plus déchiffrable. Sur plusieurs pièces on découvre encore les restes de l'art du graveur dans quelques points et ornements semés sur le champ, comme sur le No. 24, et sur un exemplaire de la collection de Mr. J. S. van Cocvorden, ce qui prouve au moins que ces pièces ne sont pas d'une fabrique barbare. D'après le poids, je crois devoir distinguer trois espèces; la première et la plus commune varie entre 25,5 et 25,18, ou indique la moyeune de 25,372. Quelques pièces semblables, mais du type moderne, et rares ont le poids de 1s.15 à 147,20 et une seule, fort bombée (No. 24) et parfaitement conservée ne donne que 05.57, ce qui semble indiquer l'entier, la moitié et le quart. Du reste presque toutes ces pièces ont beaucoup souffert, soit par l'usage, soit par la frappe, qui a fait crevasser le côté concave.

Ici encore la détermination et l'explication du caractère, probablement le même aut touts ces pièces, sont très-difficies. On pourrait, à la pre-nière vue de quelques pièces, penser au nom connu de la déesse Lakshuni, TÎ (pri, mais je n'ai pu découvrir sur aucune des pièces, probablement les plus anciennes, ni le signe attaché à la partie inférieure, le trait vertical à droite devra done indiquer probabement la voyelle longue d. La forme de la consonne approche le plus du caractère T me aur une inscription de Prambanan cher Raffles ", sur ceux de Malang cher Priederich" (chez lequel la voyelle dans mé est indiquée par un trait avant et derrière la consonne, comme dans le Grantala, le Marque un trait avant et derrière la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala, le Marque de la consonne, comme dans le Grantala.

<sup>1</sup> Hist. of Jaca. Vol. I, p. 368.

Over inscription von Java en Somatra. Batavia, 1857. in to, pl. 1, No. 1s, III, IV, VI. — Capts. H. Harkness: Ancient and undern Alphabets of the Popular Hindu Languages of the conthern Pensionals of India. London, 1537. in-4e.

layalma, lo Tamoul et dana l'écriture javanaise moderne), et dans une inscription du Musée de Batavia '. Une forme fort ressemblante se trouve aur plusieurs anciennes inscriptions d'Ellora et de Java · La forme de la lettre Ψ ouverte en hant semble avoir été en usage depuis le VIII «iècle juaqu'au XI, mais par contre aussi avec la valeur de Ψ so dans les inscriptions d'Allahabad du Ve siècle. Dans le dévanâgari moderne au contraire cette forme exprime le Ψ δ δα · La forme convexe, qu'a reçue le flan, est probablement la cause, par laquelle les traits supérieurs sont devenus plus tard obliques, ou bien la voyelle lougue a s'est hangée en sis, mo ou max.

Nous n'avons pu trouver rien de certain sur la signification de la syllabe probable md sur ces pièces. En sanscrit elle peut signifier mesurer, échanger, mais dans ce sens le mot ne semble pas exister dans le javanais moderne. Par analogie avec notre conjecture sur les No. 1 et suiv. on pourrait penser à quelque nom de pays ou de ville, mais nous n'en connaissons aucun, qui présente dans sa forme originale sanscrite la voyelle longue má. Ainsi on ne peut penser aux noms du célèbre empire de Madja-pahit, Madja-lèngka, Madja-langou etc., ni au Krama Mahospahit, ni même au Mahdrádia des Arabes, du sanskrit; mahárádja. Le nom du royaume Mëndang-Kamoulan et d'autres semblables ne répond pas à la voyelle de notre syllabe. Nous avons peusé aussi au mot sanskrit fort répandu de másha et máshaka, qui, indiquant proprement un pois (Phaseolus radiatus), est devenu la désignation d'un poids, d'une valeur et d'une monnaie, tant d'or, que d'argent, mais deux raisons s'opposent à cette explication. En premier lieu le poids du másha diffère trop de celui de nos pièces, et ensuite parmi ces dernières la moitié et le quart portent la même marque. Le mot sauscrit matra, mesure, quantité, possession, monnaie, en javanais matra, un peu, une petite quantité, semble trop vague pour indiquer une monnaie, qui a été longtemps en usage. En lisant le signe al bhd on pourrait penser de même à

Fessys on Indian Antiq., by Prinsep-Thomas. Vol. II, pl. XXXVIII et XXXIX, p. 40.

Verhaud. Baton. Genotz. Vol. XXI, 1\* partie. Batavia, 1847. pl. 17, ligne seconde. 1. doi: 1. doi:

plusieurs mots, comme au sanscrit bhànda, un pot, un plat, le canital, les marchandises, en Javanais bânda, les marchandises, les biens, trésors etc., mais tontes ces conjectures sont trop hasardées, si elles ne sont pas fondées sur des témoignages historiques. Il fandra donc attendre que l'étude des inscriptions et des ouvrages en langue Kawi nons donne quelques lumières sur cette énigne numismatique. Jusqu'à présent le peu des anciennes inscriptions javanaises, on des textes en Kawi, qui ont été déchiffrés, ne nous ont eucore donné ancun nom de monnaie, qui semble avoir rapport aux pièces citées. Une inscription ancienne, trouvée près de Sourabaya et traduite chez Raffles 1, mentionne bien les monnaies et leur intérêt, mais le mot Kawi n'est pas indiqué et cette traduction même semble assez doutense. Dans le poëme cosmogonique Manik-Maya, dont la rédaction en javanais moderne, imitée de l'ancien Kawi, a été publiée par M. J. J. de Hollander, le nom de kèpèng ajonté dans la traduction de M. Winter ne se trouve pas dans le texte original, qui porte seulement: "les deux flèches avaient chaenn le poids de sept cents." 2 De même la traduction auglaise de la rédaction moderne du Code, nommé Sonryà ngalam, a ajouté le nom de monnaie pitjis, qui semble ne pas se trouvér dans l'original javanais 3. L'usage de grands nombres, mentionnés dans les aujendes, indique sans doute des pièces de petite valeur, mais leur nom aucien est encore peu certain. Ailleurs Raffles eite quelques lois pénales, qui auraient eu force même avant l'époque mythique d'Adji-Såkå et dans lesquelles se tronve le nom fort répandu tahil 4, mais l'usage de ce nom me semble aussi douteux pour la haute antiquité de Java, que l'observation de Raffles même, qui prétend que ce nom indiquait la monnaie de Palèmbang, introduite à Java par le prince de Děmak, Radên Patah. Il est remarquable que les

<sup>1</sup> History of Java. Vol. II. Append. p. CCXXVIII.

Verhand, Batariaaach Genostarbap, Vol. XXIV. Bataria, 1832. in-40, IV, 4, p. mrg.— Tijdachrift voor Nelel. Indië, Ve Jaarg. 1e Deel. Batav. 1843. p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raffles, History of Jara. Vol. II. Appendix, p. XXXIV.

<sup>4</sup> Ibid. Append. pag. XLVI.

anciens mots javannis pour monnaie, tirés du sansernt, expriment plutôt la notion générale de biens, richesses, possessions, numéraire, que des especes distinctes de monnaie. Ainsi le javannis kartá, comme le sanserit arbai nilquant proprement richesses, possessions, trésors, semble être devenu plus tard un nom pour une certaine espèce de petite monnaie de peu de valeur ?. Le javanais réduné et ardiané, du sanskir tráthana, nebevennet, obtention, moyen d'accomplissement, signifie mommie, trésor. Le javansis guirá, tiré du sanserit gulzó marchant, voyageant, indique simplement la nomasie courante. Les noms javannis, qui semblent indiquer une espèce distincte de monnaie, sont ou des mots obscurs, peut-être indigènes, comme mon o ouecang, djanspit, képèng, kétjeng, gobang, pólang, piţija, on bien des mots étrangers et modernes, comme diaur, dirbau, régul (ringqit), rompjath, douerit etc. L'origine et l'usage de la première classe de ces noms nous est encre bien intertaine.

Le célèbre Raffles est, je crois, le premier auteur eurogéen, qui ait parié, unis d'une manière peut exacte, de ces petites pièces d'argent. Il dit, ,qu'on a trouvé dans le voisinage des principans temples, de petites mounaies d'argent, d'environ la grosseur d'une payode de Madras, portanta l'impression d'une petite crois () et de quelques caractères grossiers et inituiligibles "2. Crawfurd s'est hasardé à en publier un des cotés, la partie concave, en ometant ce qui était le plus intéressant, le coté opposé. Cependant il observe, qu'il y a quelques caractères grossiers au l'ace deux () cotés, mais trop effacés pour être intelligibles "2. Il semble pourtant supposer que ces pièces ont été importées de l'Inde méridionale, ce qui suprès tut de trouvailles dans les différentes pariés de Java ne me semble plus sontenable. Un savant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi parmi les offrandes on trouve dans l'Ossons Beli le don de herte 225. Le traducteur, d'après l'usage présent à Java, a traduit 225 detes, tandis que depuis des siècles les ticies, ou les monaites en cuirre Chinoises avec un trou au milieu constituent le change dans l'île de Bali. Ct. Tijdedr. voor Neirl. Indist. 9' Jang. III\* Dl. Batavia, 1847. pag. 306, 327.

<sup>1</sup> History of Jere. Vol II. p. 61.

<sup>3</sup> History of the Indian Archipelago, Vol. I. Edinb. 1820. Planche 6 à la page 258 et p. 282.

allemand ayant vu nue de ces pièces rapportée de Java, a cru découvrir sur l'avers la ressendilance d'une prone de navire, et frappé par le carré incuse du revers, héstia s'il divait l'attribuer à l'île de Java, on bien, la rangeant parmi les plus anciennes monanies Greques, eroire qu'elle fut transportée par le commerce à l'autre bout du nonde 1. Il est maintenant bien hors de doute que ces pièces sont originaires de l'île de Java et représentent une histoire monétaire assez longue, pent-être même le numéraire le plus usifé dans differents anciens état de l'île.

Quesqu'il soit probable que Juva nit possédé dans l'époque Hindoue corred'autres monaies, nous n'avons pa réussir à les découvrir. M. Frisderich parle, il est vrai, d'une monmie de Midipahit, qui porterait une inseription des plus singulières en langue sanserite <sup>1</sup>, mais il a non seulement règligé de décrire en publier e monument des plus remarquables, mais encore il u'à pas daigné répondre à une demande, que je lui ai faite sur ce sujet. D'après la légende ciréc même je erois devoir douter que cette pière soit une monaise et out-fel amouriteme à Midistabili.

Les anteurs orientaux jusqu'iri commus noms donneut fort peu de lunières sur l'aneien système monémire de Java. Les voyageurs et géographus arabes et persans, ainsi que les anteurs chinois entreut fort rarement dans des détails sur ce sujet. Abou-Zeyd, qui vivait vers la fin du 1X<sup>bos</sup> on au commencement du X<sup>bos</sup> siècle, et semble avoir reçu ses communications d'un voyageur arabe, l'hu Yahab, en parlant du Mahāradja du Zābedji ou Zāuedj, on le grand Roi de Java, dépeint en quelques traits l'état florissant et la grande richesse de ces contrées <sup>3</sup>. Il raconte l'histoire curieuse d'un des anciens rois on plutôt une micienne contune, qui peut servir à faire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nunissanta antiqua inedita, Commentariis ac tabulis illustravit M, Pinder. Particula I. Berol. 1834. in 4º, p. 37, Tab II. Nº, 6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Over Inscription van Jova en Sumotra, voor ket eerst outcijferd. Batavia, 1857 in P. pag. 79 (Ferhand. Batav. Genostechep. Vol. XXVI. Batavia, 1854—1857).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relation des l'ogages faits par les Arabes et les Persons dans l'Iude et en Chine, dans le IXe nicle de l'ère Chritieux, publiée par M. Reinaud. Paris, 1845. in-12. Tome II, p. 1, 1 suiv. et traduction T. I, p. 95.

connaître l'opulence et la libéralité de ces rois et qui se rattache à notre sujet. Le palais du roi était près d'un petit étang, formé par un aestuaire de la mer. "Le mutin de chaque jour, l'intendant se présentuit devant le roi et lui offrait un lingot d'or en forme de brique; chaque brique pesart un certain nombre de mannas, dont la somme ne m'est pas connue. Ensuite l'intendant jetait cette brique, en présence du roi, dans l'étung. Au moment du flux, l'ean convrait cette brique et les autres briques qui y étaient entassées, et on ne distinguait plus rien; mais, quand l'ean s'étuit retirée, on upercevait les briques, et elles jetaient un grand éclat aux rayons du soleil. Le roi, lorsqu'il donnait audience, se plaçait dans une salle qui dominait l'étang, et il avait le visage tourné vers l'ean. Cet usage ne sonffrait pas d'interruption; chaque jour on jetait une brique d'or dans l'étang, et, tant que le roi vivait, on ne touchait jamais à ces briques. Mais, à sa mort, son successeur faisait retirer toutes ces briques sans en luisser aucune. On les comptait, on les faisait fondre, puis on distribuait l'or aux princes de la famille royale, hommes et femmes, à leurs enfants, à leurs officiers, à leurs ennuques, à proportion de leur rang et des prérogatives attachées aux diverses fonctions. Ce qui restait était distribué aux panyres et aux mulheureux. On avuit en soin d'enregistrer les briques d'or et leur poids total. Une note portait que tel roi qui avait règué à telle époque et tel nombre d'années, avait fait jeter dans l'étang royal un tel nombre de briques d'or, pesant tant; qu'après sa mort, ces briques avaient été partagées entre les princes de la famille royale. Or l'honneur était réservé pour le roi dont le règne s'était prolongé le plus longtemps, et qui avait amassé un plus grand nombre de briques d'or." La même notice, en général avec les mêmes mots et tirée de la même source, se trouve aussi chez le polygraphe arabe Maçondi et d'autres 1.

C. J. Gildemister, Sriptores cross no festes Indica to direct leaves between the Bomme 1888, inche page — et page 1919. — Magoodi, Josephare de, Porturie dur. Petre et traducción page 1, page 1,

rappelle tont de suite plusieurs noms غدير نبي الذهب rappelle tont de suite plusieurs noms géographiques de Java, comme le Kali-mas, la rivière d'or, qui passe par Sourabaya, le nom de Banyon-mas, l'eau-d'or, etc. soit que ce conte soit un mythe étymologique, soit que la mémoire de l'usage ancien ait été conservée par le nom géographique. En mettant de côté l'exagération, qui s'attache d'elle-même à la narration d'une des merveilles de l'Orient, rapportée par seconde on troisième main, il n'est pas improbable qu'il y ait quelque ehose d'historique dans cette notice. A comp sur le poids indéfini mais assez lourd de ces briques d'or doit apparteuir à l'imagination du nurrateur, mais le fait même d'un usage de l'or fondu en forme de barre. de brique ou de carré oblong, et usité comme mommie 1, concorde tellement avec les petits enbes d'or décrits ci-dessus, que nous pensons voir indiquées ces monnaies dans la narration arabe. Ce nom de brique conviendrait assez bien avec la forme d'un lingot carré, plus ou moins grand, une forme qu'ont depuis des siècles jusqu'à nos jours plusieurs monnaies on pièces d'or et d'argent en Chine, en Annant et dans le Japon,

Le géographe arabe Édrisi, qui écrit vers le milieu du 12º siècle, raconte, en parlant du roi de Java, une particularité, qui a été repetée plustard par Hu-el-Vardi, que ses monnaies portent l'empreinte de ses traits ou de sa figure <sup>3</sup>. Quoiqu'il me semble probable que le nom de 25 clae.

von P. Wättenfeld, Ib Thell, Gött. 1848, p. 1.4.— Ibn-Khordshob ajoute encore, qu'il fait fondre cette somme en un seul linget et la jete dans l'evu en diamst voil a non trésor. Ct. Journal, Joseph Paris, 1865. 1, p. 66, 291. — Ibn-el-Vardi, qui racente des mercilles des recenus du Malandsky Ct. Feguenatus liei Mergente surishiem, auther Hoel-Verdi, cd. C. J. Torriberg, Para I. Upnal. 1835. In № Cnp. Il p.gq. 1 et 92, p. 19. rare aux Index et nous rappelle quelques fois les offendes de monnies aux ayaphes des sources des les Romains et alligens. Comp. Notice et extentit de Massardi de Britishi, de Rot. X. XIII. Paris, 1888, in-t-p. 219. mit. — Journ. Adut. Paris, 1845. T. I., p. 174. '1 be nom des auteurs Arabes, p. port très bien exprième le Malais ω'ρ on ψ'r

et le Jav. EREN INEN.

2 Géographie d'Édrisi, traduite de l'orabe par M. A. Jaubert, Paris, 1836, in-4. Tome

<sup>2</sup> Géographie d'Édria, traduite de l'arabe par M. A. Jaubert. Paris, 1836, in-4. Tome I. p. 80. (Recneil de Voyages et de mémoires, publiée par la Société de Géographie. Tome cinquième.—

Édrisi doit être attribué à l'île de Java et non à Sumatra, le fait même qu'il rapporte est peu vraisembable et n'a jusqu'à présent été confirmé par aucun monument monédaire comm de Java. Je pense donc que dans cette notice il a confondu l'île de Java avec celle de Ceilan, dont les anciennes momaies représentent en évriét la figure du roi .

Les notices inferessantes Chinoises sur l'îlle de Java, que les l'Eres Jésuites ont traduits saus se douter du pays, acquel elles se rapportent 2, contiennent sur les monnaies l'indication suivante: "La monnaie qui est en usege pour le commerce en détail et pour les dépenses journalières, ne differe pas de nos cacles 2. Nous cacles mêmes, surtout les aniremes, y out un trèsegrand cours. Elles sont portées chez eux par les commerçans de nos provinces maritimes". Le nou de Kona-oua, pai n'a été en usage en Chine qu'environ depais le millien du treizième siècle 3, ainsi que la mention des étrangers de l'occident ou des arabes et plusieurs natres indices indiquent du 15 siècle, tandis qu'elle est confirmée par la trouvaille de nombreuses monnies Chinoises, souveut très anciennes, dans le sol de Java, et par l'usage qui a prévalu en partie jusqu'à nos jours, d'importer des monnaies en cuivre Chinoises dans plusieurs parties de l'Archipel Indien. On porrait méme dédire de cette notie, qu'à evete depope il n'existair en Java

Ibn-el-Vardi, Fragmentum libri Margarita mirebilium, ed. C. J. Tornberg, Pars I. Upsal 1835 Cap. II. p. <0 et p. 85 parle même de mounnies d'or et d'argeut.

Cf mes observations in: Preslagen vs. Meded, der Koninkl., Abad, von Welensch, Afdeeling Letterkunde, Va Deel, Amst. 1860, p. 398.

Pour la question de la chronologie Javauaise nous croyons utile de faire remarquer entre autres la notice, qui rapporte l'an 1376 de l'ere Javauaise à la septième année de Hiuen-té ou 1432 de l'ère Chrétienne et la fondatiou du royaume de Kous-oua à l'au 65 avant J. C.

<sup>3</sup> Les caches sont ici les pièces conuues composées d'un mélange de cuivre et d'étain ou de zinc, avec un trou carré au milieu, nommés tsies par les Chinois.

4 Ménoires concernant l'histoire etc. des Chinois, par les Missionnaires de Pe-kin. Tome XIV<sup>e</sup>, Paris, 1789, in-4°, pag. 104

<sup>2</sup> Comp. les recherches de Mr. le Prof. J. Hoffmann dans l'ouvrage du Dr. S. Müller: Bijdragen tot de brauis van Samatra. Leiden, 1846. in-Sc. p. 14 suiv.

plus d'autre monnaie courante que les tsien's Chinois, et les pièces Javanaises imitées d'après ce type. Nous verrons que c'est cela-même, que nous démontrent les monnaies Javanaises de l'époque suivante.

### MÉDAILLES DES TEMPLES

Nons ne pouvons quitter l'époque Hindoue de la civilisation Javanaise sans parler d'une espèce tonte particulière de pièces, dont l'explication est encore tout-à-fait obscure. Ce fut le célèbre Raffles, qui dans son Histoire de Java (Vol. 11, pl. à la page 60) publia le premier quatorze de ces pièces, dont un grand nombre fut trouvé dans la partie centrale et orientale de l'île près des temples rainées. Raffles avait l'habitude de consulter les Javanais les plus instruits sur les questions d'archéologie, mais comme ces savants avaient perdu presque toute connaissance de l'antiquité et qu'ils se sentaient obligés de répondre aux questions difficiles du grand Seigneur, ils devaient nécessairement expliquer par des hypothèses ou divinations ce qu'ils ignoraient. Ainsi le chef Javanais, le Kjaï Adipàti de Dĕmak, en se servant du Tjondrå sangkålå ou la méthode d'exprimer les chiffres par des mots d'objets, qui indiquent un nombre, est parvenu avec une hardiesse surprenante à expliquer les figures de ces pièces et à trouver l'indication d'une dute fixe. En exprimant ces dates prétendues de chaque pièce sur sa planche, Raffles semble avoir confirmé une méthode, qui à la moindre critique apparait tout-à-fait arbitraire et ridienle. Sur une pièce qui représente en bas deux figures, des démons ou Ruksasa's en lutte avec un taureau on boeuf, en haut deux espèces de dragons on serpents enlucés (notre Nº, 70), le savant Javanais a su trouver ninsi la date 1568 exprimée par les figures et par la formule "des serpents se meuvent tandis que les hommes travaillent"

<sup>1</sup> History of Java. Vol. II. p. 61.

Il ne sera pas nécessaire d'observer, que cette manière d'explication est dénuée de tout fondement. Raffles même, qui ordinairement ajoutait une fois surprenante aux coutes des savants Javanais, laisse perrer un doute et ajoute qu'elle parait si incertaine, que probablement on pourra peu s'y fier. En vérité on a peine à s'expliquer comment un savant de la sagacité de Sir Stamford Raffles ait pu attribuer un seul moment quelque poids ù cette interprétation prétendue chronologique, mais ou doit surtout s'étonner de la légèreté, avec laquelle il a traité en général ce sujet. Sur la planche en face de la page 60 du 114 Vol., ou il donne un nombre de ces pièces, il n'indique nulle part les recers, qui souvent tout-à-fait différents devraient pouvoir s'expliquer par le même système, mais qui prouvent absolument la fausseté de cette méthode. Une seule fois, son interprète Javanais, qui semble n'avoir vu que les dessins, a su se tirer d'embarras. Commissant la pièce, nous savons que le No. 2 de la troisième ligne a ponr revers le No. 2 de la quatrième ligne et en vérité toutes deux faces, quoique bien différentes (notre No. 31), sont attribuées à l'an 1246, Mais en même temps ni le Javanais, ni Raffles s'est aperçu, que cette dernière face (No. 2 de la 4º ligne) est la même que le No. 2 de la première ligne, dessiné d'après un exemplaire mal conservé et expliqué par une tout autre date, l'an 1065.

Mais ce qui est plus singulier encore, Raffles u pris ces pièces pour des monmies. Crawfurd qui en public aussi une couple, ne partage non seulement cette erreur, mais il osse même nous assurer, que ces pièces formaient la mounaic courante des souverains de l'empire de Mâdjipahit \*. M. Marselen, qui publia quatre de ces pièces, suivit aussi l'opinion de Raffles, quoiqu'il était déjà sur la voie d'une meilleure appréciation 3. Cependant je erois pouvoir assurer, que ce ne sont pas des monusies, mais

History of the Indian Archipelago. Vol. I. p. 281.

<sup>2</sup> Nunitanta Orientalia, p. 811. Nº. MCCXLIII—MCCXLVI. — Mº. C. Ritter, Die Stapet's —and die Colouse von Bratispas. Berlin, 1838, in-8°, pl. VIII, Nº. 11 et 12 et page, 213, en répétant deux pièces de Raffles, n'a pas même observé le trou central et a effacé ainsi le caractère distinctif du type Chinois.

des médailles, qui se rapportent aux anciennes superstitions des Javanais. Il est hors de doute, que ces pièces singulières ont été imitées d'après les pièces, nommés médailles des temples par M. Stan. Chaudoir, et qui depuis des siècles jusqu'à nos jours ont été en usage en Chine et au Japon parmi les sectateurs de Bouddha et de Tao-ssé comme talismans ou amulettes. et qui sont même décrits et réprésentés soit dans les ouvrages de numismatique générale, soit dans plusieurs recueils spéciaux publiés en Chine et au Japon 1. Les pièces Javanaises ressemblent généralement aux médailles des temples Chinoises et Japonaises par la forme, qui est imitée du tsien ou de la monnaie courante en cuivre, mais ordinairement plus grande que ces pièces dans les temps modernes. Comme celles-ci elles sont ordinairement de forme roude, avec un trou carré au milieu, pour pouvoir être portées à une corde; ce trou ainsi que le bord extérieur a un rebord en relief. Dans plusieurs exemplaires on a plus tard percé quatre trous près des angles de l'onverture centrale, probablement pour y passer une corde, Elles sout le plus souvent d'une espèce de bronze, eu cuivre jaune ou rouge, quelquefois le cuivre par un alliage particulier est devenu un métal blanc, rarement on en trouve eu plomb. Toujours elles ont été coulées, ce qui semble de nos jours avoir facilité la contrefaçon. Ce n'est souvent que par longue expérience qu'ou parvient à distinguer les pièces vraiment anciennes des copies moderues. Les anciennes sont souvent assez différentes par rapport an travail; on en trouve qui sont grossièrement exécutées, tandis que d'autres avec un dessin tout particulier et fort defectuenx, ne manquent pas d'un certain art. Parmi celles qui me semblent tout à fait fausses, c'est-à-dire d'invention nouvelle, j'en ai remarqué d'un travail tout à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un de ces Recessile as trouve parai lie acurages de la collection de M. Sibolds I Indiging data le Collegae liberou et assexpièreux Agracieres, detec. J. Hoffmann, Logd. Bat. 1845, 70, pag. 29. No. 184. — Mr. le barco Stan. de Chandrie apublic un grant numbre de pièree tri de su caraças de numinantique Appania dans son recollent Reveni des mouses de la Clier, de Igne, de la Crier, de Igne, d

fait grossier et barbare et qui, après être coulées très mal, avaient été travaillées à la pointe. Le caractère de ces dernières pièces semble indiquer des faussaires Chinois à Java, qui paraissent dans les derniers temps avoir aionté ce genre d'industrie à la fabrication d'antiquités Javanaises, Mais quoique les médailles des temples Chinoises et Japonaises ont fourni le type pour nos pièces Javanaises, le dessin, les figures, l'exécution de ces dernières en diffère entièrement et présente un cachet tout à fait particulier. J'ai vu un très grand nombre de ces pièces tant de la Chine et du Japon, que de l'île de Java, mais pour les anciennes je n'ai jamais pu hésiter un moment à les distinguer et à reconnaître leur origine. Ce que Mr. Chaudoir a dit des médailles des temples Chinoises et Japonaises "la superstition attribue à ces médailles la vertu de porter bonheur ou malheur à ceux qui les possèdent" s'applique encore aujourd'hui souvent aux Javanais, nonobstant leur profession de l'Islamisme, et même dans l'ignorance de la signification de ces pièces. Une de ces piéces dans ma collection a été trouvée sur le cadavre d'un des chefs Musulmans mort dans la guerre sainte des Padris dans l'île de Sumatra. Ces obiets auciens devenus inconnus sont pour ces peuples peu éclairés par cela même des objets de vénération, mais probablement il n'y en a auenn qui pourrait expliquer la signification des figures sur ces talismans. Ce n'est qu'en l'île de Bali, où l'on aura pentêtre conservé encore les traditions anciennes sur ces médailles mystérieuses qu'on peut espérer quelque lumière sur ce sujet, comme sur taut d'autres de l'autiquité Javanaise. C'est en vain qu'en examinant et comparant un grand nombre de ces pièces, j'ai tâché de deviner le sens des figures. Souvent ces médailles portent des figures, les mêmes ou différentes des deux côtés, souvent une des faces est blanche; sur les pièces vraies je n'ai rencontré aucune inscription ou des caractères assez clairs et certains. Ordinairement on a cru voir sur ces pièces des figures, qui se rapportent au Bouddhisme; comme l'arbre saint, la roue des prières, le vihara et d'autres, mais nous verrons, que cette opinion généralement reçue, n'est pas encore suffisamment prouvée ui certaine. Ce qu'il y a de plus singulier sur ces pièces, ce sont les figures humaines. Souvent on voit sous l'arbre on la roue deux figures humaines opposées, ordinairement à gauche un homme, à droite une femme ', mais d'un dessin tout à fait partienlier, qui diffère entièrement des figures sculptées assez régulières et sonvent vraiment belles des anciens monuments de Java. Cette différence ne regarde pas seulement les formes du corps, mais aussi les positions, les vêtements, coiffures, oruements, attributs, le tout ensemble de la conception de la figure et l'exécution du dessin et ic dois différer entièrement du jugement de Mr. van Hoëvell (Verhand. Bat. Gen. XXIe Dl. 1e Ged. Batavia, 1847. p. 25), qui en parlant d'une de ces pièces, que je possède aussi, y voit les mêmes signes de la haute enlture Hindoue des arts, que représentent les statues anciennes Javanaises de Siva, Pârvatî et Dourga. Les vêtements, les anneaux aux bras et aux jambes expriment sans donte le costume Javanais de leur époque, qui en partie se trouve encore le même, mais les têtes out ordinairement une forme tout à fait singulière. Souvent elles ressemblent plus ou moins à des têtes de lion, de taureau et d'autres animanx en forme de masque, souvent aussi elles out cette forme tirée, avec le nez allongé et pointn. qui approche de la tête d'oiseau et qu'on trouve de même comme signe caractéristique dans les figures de Wayang ou des ombres Chinoises chez les Javanais. En comparant les figures humaines sur ces médailles et les figures dans le Wayang Javanais on ne peut douter qu'il n'y ait une affinité complète. Elles ont la même forme de tête d'oiseau en profil, comme les pieds, le corps difforme, mal proportionné, le cou et la taille extrêmement minces, les bras grêles et démesurément longs. Ces têtes sont souvent comme dans le Wayang pourwa couvertes d'une espèce de casque avec une sorte de corne ou de trompe sur le devant et le derrière de la tête et une couronne à pointes. On peut aisément se couvainere de la ressemblance souvent frappante d'un grand nombre des figures sur ces médailles avec les figures des

Lorsque Mr. H. J. Domis offrait le 15 févr. 1834 à la Société Asiatique de Londres "une curieuse ancienne monnaie Javanaise de cuivre blane", qui appartient à cette classe, on trouve mentionné assez naïvement: "with the representation of Adam and Ere." Cf. Journal of the R. Assat. Soc. Vol. I. Lond. 1834, pag. 132.

Wayang, en comparant la planche chez Raffles, Vol. I, à la page 336 et la planche dans Tijds. v. N. I. Dl. VIII. 2 à la page 8, avec plusieurs de nos pièces. L'origine de ces figures singulières et grotesques pour représenter les personages célèbres de l'antiquité n'a, autant que je sache, pas encore été suffisamment éclarcie. L'explication des Javanais, rapportée par Raffles 1 attribue ces figures difformes à l'influence de la religion Musulmane. On raconte, que le Sousonhounan Moria pour pouvoir concilier ce ieu si autique et populaire des Javanais avec l'aversion de l'Islam pour les images. ait tellement défiguré les figures du Wayang, qu'elles cessaient de ressembler à des formes humaines. Le savant van Hoëvell a eru trouver une eonfirmation de cette tradition dans le fait, que les figures du Wayang de l'île de Bali, où la religion Mohamétane n'a pas eneore pu se propager, ne présentent pas ces difformités, mais auraient conservé la forme antique 2. Un tel expédient convient assez bien à l'esprit indulgent et facile des Javanais. chez qui le syncrétisme en religion, opinions et usages semble avoir existé toujours et règne encore d'une manière vraiment étonnante, et cepeudant cette explication nous laisse encore quelques doutes. Nous avons peine à croire, que toutes ces médailles datent de l'époque après l'introduction et la suprématie de l'Islamisme. Il est bien dommage, qu'en trouvant ces médailles on n'ait jamais indiqué, quels autres objets antiques y étaient jointes, par lesquels on eut pu probablement déterminer du moins approximativement l'antiquité de ces monuments. La grande ressemblance des figures avec celles des Wayangs nons ferait de suite penser que les représentations sur ces médailles sont empruntées à ces pièces de théatre. Dans le Wayang, le jeu le plus populaire et l'amusement le plus chéri des Javanais, on distingue différentes espèces, qui se distinguent par l'étoffe des figures, le sujet et la manière de représentation. Dans le Lampahan pourwâ, ou Lampahan de l'ancienne tradition, les figures sont à tête nue ou avec des couronnes, dans le Gedog avec des coiffes de toile et des poignards (keris); le

<sup>1</sup> l. c. p. 337. - Tijds. roor N. I. VIII. Jaarg. 2 Dl. p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Verkand. Batav. Gen. 20 Dl. bl. 38.

sujet des premières est tiré des anciennes légendes Hindou-Javanaises, surtout des luttes entre les Korawa's et Pandawa's; dans le Wayang gëdog et hèbèr il a rapport à l'histoire romanesque du prince Javanais Pandji de Dienggala. dans le Wayang kalitik à l'histoire de Damar-woulan et Ménak-djingga, roi de Blambangan. Mais avec aucun de ces sujets dramatiques, autant que nous les connaissons 1, ne semblent convenir les figures sur nos médailles d'une manière assez distincte, pour expliquer par là ces représentations. Dans cette incertitude nous ne savons mieux faire que de ranger ces médailles en quelques classes. Les plus anciennes sont probablement celles, qui représentent une. ou le plus souvent deux personnes opposées, un homme et une femme, avec différents accessoires, un arbre, une roue, un édifice et d'autres objets plus ou moins distincts et qui semblent se rattacher à la vie commune, Cependant la question principale, si ces réprésentations out rapport à la vie religieuse ou simplement à la vie domestique, ne me paraît pas encore résolue d'une manière satisfaisante. C'est surtout dans l'arbre, la rouc et l'édifice qu'on a voulu voir des caractères distinctifs du Bouddhisme 2. L'arbre sacré, le figuier religieux (Sanscr. acvattha, pippala etc.) est surtout l'arbre vénéré des Bouddhistes, qui se rencontre souvent dans leurs légendes et sur leurs monuments. Aussi les anciennes monnaies de l'Inde semblent en porter le

<sup>1</sup> Ni je ne ne trompe, on compte 227 pières des Lampshan pourel, et envion II de Lampshan pourel, et envion II de Lampshan pourel, gibb en lampshan pour gibb en lampshan pour

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comme C. Ritter. Die Stupa's (Topes) und die Colosse con Bamiyan. Berlin, 1838 p. 213 auiv. 272.

La figure de la roue n'offre pas un caractère plus distinctif. La formule de la roue de la loi semble n'avoir eu primitivement dans le Bouddhisme qu'une signification figurative et même lorsque plus tard ce symbole s'est transformé en roue magique de prières, comme en Népal et dans l'Asie centrale, elle a recu la forme d'un cylindre, dans legnel les papiers de prières sont tournées. Mais la roue sur nos médailles diffère autant de ces cylindres, que de la rone, qu'on trouve sur les auciennes monnaies de l'Inde et qu'on explique ordinairement comme symbole Bouddhiste 3. La position de notre roue en haut y ferait voir un obiet principal, mais sur d'autres la roue est en bas, ou bien manque tout à fait. Sa forme ressemble à la roue d'un émouleur entourée d'un cadre ou châssis et munie d'une anse. Sur quelques unes on voit une personne, qui tenant la manivelle, semble dans l'action de touruer la roue. Comme cette figure de la roue saerée ne m'est pas encore connue dans les monuments de l'Inde ou de Java, j'juclinerais peut-être à n'y voir qu'un rouet ordinaire. La figure d'un édifice, qu'on y voit souvent ajoutée, n'est pas plus certaine, quoiqu'on y ait voulu voir l'image d'un vihara ou cloître Bouddhiste. Mais il n'a nulle ressemblance avec les figures connues des vihara's, ou d'autres

Cf. C. Ritter. II. pl. VIII. No. 6, 7, 8, 10. Journal R. As. Soc. Vol. VI. Lond. 1841. p. 452 et la planche et aussi les figures dans le bel ouvrage de James Prinsep, Indion Antiquities, publié par M. Edw. Thomas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. P. P. Roorda van Eysinga: Handbock der land- en volkenkunde een N. I. III Bock, 1 Di Amst. 1841. p. 276 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Journ R. A. S. Vol. VI. Lond. 1841, p. 452 et la pianche.

bâtiments réligieux des Bonddhistes. Aussi la forme varie-t-elle beaucoup. Quelquefois e'est un haut bâtiment carré, avec un grand nombre de fenêtres et un toit en pointe, tout comme une fabrique Européenne. Peutêtre doit on voir dans cette forme singulière un temple portatif avec des niches pour placer les idoles. Une telle figure, en usage chez les Kalmouks, a été donnée par Pallas!. Sur d'autres le bâtiment présente une porte voûtée, comme dans quelques petits temples de Java; cette forme avec la précédente se trouve conjointement dans la médaille chez Raffles, I.I. Vol. II. p. 60, attribuée à l'au 1068. Sur d'autres on dirait une façade avec une fenêtre, comme ehez les habitants des monts Tengger, sur d'antres la maison semble, selon l'usage des Malais, posée sur des pilotis, on bien e'est un senl toit sur des piliers, on un grand toit orné, sous lequel se tronve une maisonnette. Dans tontes ces formes il ne se présente aucun signe caractéristique du Bouddhisme, et la variété de formes même prouve au moins qu'il n'y a pas de type arrêté pour cet édifice. Les premières formes cenendant pourraient indiquer un temple portatif 2 et ainsi le symbole réligieux ne manquerait pas entièrement, si l'on vent voir dans ces pièces simplement des représentations domestiques. Sur ces mêmes pièces se trouve souvent une figure X, dont la signification me semble aussi bien incertaine; elle a quelque ressemblance avec un signe ou'on croit être un symbole Bouddhique sur les anciennes monnaies d'Arracan 1, mais elle pourrait aussi bien indiquer quelque instrument journalier, comme un dévidoir, on une nasse; de même le bâton à pointe, qui est ajouté, peut être une arme ou un fuseau. Sur

<sup>1</sup> Cf. P. S. Pallan: Sammlungen histor, Nathrichten über die Mongolischen Völkerschaften, 11 Th. St. Petersb. 1801, 4º, pl. 9, B. fig. 23, b. pag. V11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dana un des Woukou's ehez Roorda van Eysinga, II. p. 282 on lit: gedong piennikoel hangngatokkaké dhévaanné: la maison portative fait voir son dieu.

Thereine, S., et al., V. Loud, I. St.I., pl. No. 7, pag. 63.5.— Marslen, No. Operated, I. H. No. N. (CX.XIX.). Non-Reputation for debt and sarteless of Mr. T. Later: Remote on a Bondain Gain on Model (Paner, As. Soc. of Bougel, Vol. VIII. Part. II. Cale. 1844, p. 571) ye obta Boldist Gain of Architecter Chem. As. Soc. of Bougel, Vol. XIV. Part. II. Cale. 1844, p. 571) ye obta Boldist Edition of Architecter Chem. As. Soc. of Bougel, Vol. XIV. Part. II. Cale. 1845, p. 672) on nous out rion fait apprendire par les fantissies singulières de l'auteur.

d'autres on trouve une figure comme un noeud, ou 8, et une espèce de caducée, formée de deux serpents entrelacés. Aux usages domestiques sembleut se rattacher plusieurs autres figures; comme celle d'une échelle, une espèce de bac, peut-être pour battre le riz on comme auge pour les auimaux, et différentes espèces de vases et de pots, parmi lesquels se trouve sonvent un pot à tuyau. Sur plusieurs on voit encore une figure eu forme de pain de sucre, qui doit indiquer le toumpeng, ou le riz cuit dans le konkoussan, panier tressé de bambou, qui lui donne cette forme généralement usitée. Ces derniers objets sont quelquefois dispersés sur le champ des médailles, quelquefois ils se trouvent rangés comme sur un cabaret on une table, et alors il y a quelque ressemblance avec le pinda patra ou table des aumônes des Bonddhistes 1. A la vie domestique se rapporte sur quelques pièces sans doute la figure plus on moins régulière d'un enfant, ainsi que d'un coq ou autre oiseau, sur une pièce on trouve même le jeu le plus répandu dans tout l'Archipel Indien. Un carré divisé en carreaux en forme d'échiquier semble devoir représenter un champ cultivé, comme la figure d'un bocuf dans un compartiment scuble indiquer une prairie. Sur quelques unes un demi-cercle en-haut pourrait indiquer le soleil, mais je ne puis expliquer quelques autres figures, comme une ligne courbée avec trois ou quatre points, à la marge inférieure. Je ne puis y voir un chaitya, dont la figure si commune sur quelques anciennes monuaies de l'Inde. diffère trop des figures de nos pièces. Le costume des figures humaines est souvent trop peu distinct, mais semble varier sur les pièces. Souvent, mais pas toujours, les figures d'hommes et de femmes portent de grands anneaux aux bras supérieurs, aux bras inférieurs et aux jambes. Comme dans le Wayang les figures des femmes ont quelque fois au dos l'espèce d'ornement en forme d'ailes, qu'on uomme praba. Les figures sont debout ou assises, le plus souveut l'homme à gauche, la femme à droite. Sur une pièce l'homme tient un trident tourné dans la main, la femme un baton à deux boutons.

<sup>\*</sup> Pallas. Il. Zweiter Th. St. Petersb. 1801. 4°, Pl. 11I. fig. 4. Pl. 9. B. fig. 23. Journ. R. A. Soc. Vol. XVIII. London, 1861. pl. IX 1.

Sur d'autres la figure lumaine ou les deux figures semblent se baisser avec le bras pendant et la main étendue comme pour lever un objet, qui semble un vase ou un pot. Sur quelques pièces de ce genre on serait tenté de voir l'indication des cérémonies de mariage, qui même sous la couche superficielle de l'Islam se sont conservées sans doute depuis bien des siècles jusqu'à nos jours chez les Javansis 3. Sur d'autres pièces les personnages sont assis sur les genoux avec les jambes repliées sous le corps. Probablement ces positions ne sont point indifférentes, parce que déjà dans les anciens ouvrages javansis bien parler et s'asseoir couvenablement sont les deux préceptes cardinaux de hémosièmes et de c'ulivation.

Dans cette classe de médailles quelques unes offrent des deux côtés acactement la même représentation; sur d'autres il y a quelque différence, soit qu'il u côté présente une personne, l'autre deux, soit qu'il y ait deux personnes sur les deux côtés avec des additions différentes, comme l'arbre, la roue, la maison, l'auge, des pots, des vases etc. Quelques fois le même avers a un revers différent et en genéral on peut remarquer sur plusieurs pièces une certaine liberté, qui en fiaisant usage de la plupart des mêmes figures et symboles, les arrange ou les distribute différemment sur la même face ou sur les deux côtés de la pièce. Nous ne connaissons qu'une pièce, qui porte sur c'haque côté deux personnages, mais sans aucueu autre figure. Plusieurs médailles n'ont des figures que d'un côté et le revers est blaue avec un rébord à la marce et autour du trou ou bien tout à fait uni,

Nous pensons devoir porter à une seconde classe les pièces, qui sur le revers, on sur les deux cétés donnent des représentations ou des figures d'un caractère spécial et qui semblent se rapporter à quelque légende ancienne, à quélque fait ou objet particulier. Icl le dessin diffère souvent et sans avoir les formes bizarres des premières pièces, approche davantique un style

¹ Comp. l'interessant exposé des institutions, coutumes et usages des Javanais à Soura-karta, par M. C. F. Winter, (Tijds. voor Neirl. Indie. 5º Jaarg. 1º Dl. Batavia, 1943, et suctout pag. 481 suiv.

commun indien. Nous rangeons dans cette classe les pièces, où le revers porte en haut deux dragons enlacés, en bas deux figures qui indiquent assez bien le type des rakchasas ou démons et qui terrassent un éléphant ou un taureau. En cherchant l'explication du premier sujet je pensais un moment à la légende, qu'on trouve dans le Lalita-vistara et ailleurs et qui rapporte, que Dévadatta, par envie, par orgueil d'être un Çâkya, et enivré aussi par l'orgueil de sa force, saisit un éléphant blanc de très-grande taille, destiné à porter le Bôdhisattva, de la main gauche par la trompe, et le tua de la main droite d'un seul coup, et que Soundanaranda, voyant cet éléphant tué à la porte de la ville, en blâmant cette action, prit l'éléphant par la queue et l'attira en dehors de la ville 1. Mais j'ai eru devoir rejeter cette explication. Non seulement il serait difficile à croire, que deux contemporains du Bouddha soient figurés sous la forme de démons, dout celui qui attaque l'éléphant par derrière ne semble pas le moins furieux et frappe son ennemi avec un këris javanais, mais aussi les deux dragons enlacés restent ainsi sans explication. Plus tard je vis une variante de cette représentation, où l'éléphant a perdu non seulement ses ornements, son collier, mais aussi ses défenses. Enfin sur une autre se trouve un sujet tout à fait semblable, mais un taureau remplace l'éléphant. J'ai cherché dans les légendes indiennes et javanaises l'explication de ces sujets, mais sans avoir pu trouver une solution assez certaine. Je crois que si longtemps que les anciennes traditions javannises, surtout les nombreux Wayangs nous sont encore si peu connus, il serait trop hasardé de vouloir expliquer des représentations qui portent un caractère si spécial. Nous ne pouvons que ranger par conjecture dans cette classe le revers avec une chasse au cerf, deux serpents enlacés, un boeuf et un oiseau, celui avec une figure animant un cavalier, avec les deux oiscaux dont l'un dans une cage et le dragon, celui avec le démon femclle et le poisson, avec l'arbre, l'homme et le cheval, avec l'homme à cheval eu galop, avec le

Cf. Roya tek'er rol pa on Développement des jenz, par Th. Ed. Foucaux. II+ Partie. Paris, 1648. 40. pag. 137.

cheval à l'édable, avec le dragon à deux têtes, les pièces avec des figures rangées en cerele, peu distinctes, dont l'une semble porter un mit avec sa voile et les pièces blanches au revers avec l'homme sur l'éléphant, les cavaliers à cheval, et la figure courante, qui ressemble assez bien au type de Hanouman, le roi des singes.

Je erois devoir séparer des précédentes une troisième classe de ces pièces, qui me semblent dontenses, on bien entièrement fausses. Comme toutes ces pièces ont été conlées, il est bien difficile de distinguer celles qui ont été conlées d'après un modèle autique. Mais il v en a d'autres. dont l'aspect extérieur ainsi que le type penvent exciter des doutes sur leur antiquité. Parmi calles-ci je crois devoir ranger une pièce, dont un dessin avec celui d'une autre pièce a été envoyé en Mai 1858 par M. E. Netscher à la Société Asiatique de France 1. Ponr ce qui regarde l'autre pièce elle était connue depuis longtemps en Europe par M. Endlieher 2 et publiée par M. le baron de Chaudoir, dans son bel ouvrage 2. Ces pièces ne sont même pas très rares à Java, d'où j'en ai reçu deux beaux exemplaires, mais d'un diamètre un peu plus grand. Ponr l'autre pièce, qui se trouve dans la belle collection de M. J. S. van Coevorden et qu'il m'a permis d'exammer pendant son séjour en Hollande, je dois avoner que l'aspect moderne et la fabrique tonte harbare de la pièce me font bien douter de son authenticité. L'avers permet à peine de distinguer deux figures humaines avec un quadrupède, probablement un éléphant. Le pen de distinction dans ces figures ne s'explique pas par l'antiquité, qui aurait pu effacer les formes, car la pièce a un aspect tout moderne, mais uniquement par l'incapacité

<sup>·</sup> Comp. Rapport sur deux médailles en euivre jaune, trouvées à Sourabaya, lle de Java, dans le Journal Asintique, Avril-Mai, 1860. p. 321 suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verzeichniss der Chinesischen und Jopanischen Menzen des K. K. Minz- und Antiken-Cobinettes in Wien, Wien, 1837 S. 45 u. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Revueil des monnies de la Chine, du Japon, de la Corel, d'Annau etc St. Pétersbourg, 1842. in-folio, pl. X, N°. 20. Comp. aussi M. C. B. Hillier, dans les Transections of the China Branch of the Ropal A. Society. Part. II. 1848—50. Hongkong, 1852. 5°. pag. 105 suiv , et Part. V. 1853. Hongkong, pag. 70 suiv.

de l'artisan, qui a mal moulé et mal coulé la pièce. Sur le revers la légende arabe, qui a été gravée après le conlage, est si mal faite, qu'il est tout naturel que les savants Orientalistes de Paris n'ont pu venir à bout de la déchiffrer. Les deux mots assez distincts 421 31 font penser de suite à la profession de foi, en usage sur les monnaies arabes depuis les premiers temps الله وحدة il n'y a de dieu, que Dieu seul, ou bien le fabricateur a mais ne connaissant pas la langue ni l'écriture, il a jeté pêle-mêle des mots informes. Pour moi, je suis convaincu que nous devons cette pièce à l'industric d'un de ces Chinois, qui s'appliquent à fabriquer des antiquités, mais qui, imitant souvent des figures ou caractères, qu'ils ne comprennent heureusement pas, trahissent par cela même leur tromperie. A cette classe de pièces fausses, fabriquées dans les derniers temps, je crois avec assurance pouvoir rapporter un nombre de pièces d'une exécution tout à fait barbare. On n'a qu'à mettre ces pièces à côté des anciennes et l'on reconnaît de suite leur mauvaise origine. Non seulement le métal est différent, plus foncé et brut, mais le dessin est mal fait et grossier. Pour leur donner quelque meilleure mine, souvent ces pièces coulées d'une manière lourde et ignorante ont été gravées ou coupées au coutour du dessin et c'est par tons ces sigues qu'on peut de suite reconnaître leur date récente. Eu partie les fabriquants semblent avoir voulu imiter les types anciens, on y voit souvent aussi des espèces d'arbres, des maisons, des vases, mais tont d'une manière très grossière, et surtout les figures des personnages, par exemple avec tête de lion, ou de crocodile, sont devenues de vraies caricatures.

Toutes les médailles antiques de ce genre semblent manquer de caratères où légendes. Cependant il y en a, où l'on croirait voir quelques traits, qu'on pourrait prendre pour des lettres on caractères, mais que nous ue pouvons expliquer. Ainsi en bas du trou on voir quedquefois des traits, par exemple la figure d'un M ou M (comp. Raffles 1.8 N× 2), sur d'autres la personne à gauche a près de sa main la figure — ou un sur se semblable. N° 29, 387, 487, 487, 488, 481, 587, 31; sur le Nº, 57 on voit un signe ressemblant celui-cit ±. Comparez anussi ches Marselen le Nº. 1246 et ches Raffles I. 3 Nº. 2, où il y a des figures, qui sembleut être des caractères. Enfin quelques autres semblent porter des restes de caractères arabes; le Nº. 66 a probablement eu une légende arabe avec des chiffres dont il reste quelques traces; sur le Nº. 73 on croirait voir les chiffres .-., (737), et le Nº. 72 semble avoir eu un ou deux mots arabes devant l'éléphant, maintenant trop effacés pour pouvoir les distinguer.

D'après ce qui m'a été communiqué par le Javanais Sastra Tama, lorsqu'il était en Hollande, ces médailles portent aujourd'hm en Javanais le nom de kingsman kirlèl, ou kingsman kirlèl.

## MONNAIES DE JAVA. CONTINUATION.

Nous ne ponyons quitter l'époque aucienne ou hindoue de la numismatique javanaise sans fixer l'attention sur deux points bien singuliers et jusqu'ici inexplicables. Le premier c'est le fait peut-être miique, que dans un pays, où pendant des siècles plusieurs empires assez puissants ont existé ou se sont succédés, où la civilisation et les arts avaient atteint un assez haut dégré, où surtout le commerce a été très actif sur différents points pendant un long cours de temps, il nous est parvenn un si petit nombre de monuments numismatiques. Le second fait non moins remarquable c'est qu'un pays visité pendant des siècles par des commerçants de toute l'Asie méridionale ait conservé si peu de traces de ce commerce, à l'exception de celui des Chinqis, et qu'on connaisse si peu de monnaies de l'Inde cis- et transgangétique, des Persans et des Arabes, trouvées dans le sol de Java. En partie ces deux phénomènes peuvent s'expliquer par le commerce simplement d'échange, longtemps en usage dans plusieurs parties de l'Archipel Indien, en partie il semble que le besoin de munéraire a été rempli par l'introduction des monnaies en cuivre chinoises, dont on découvre souvent un assez grand nombre enfoui dans le sol ou près des ruines anciennes et

qui sont encore en usage dans plusicurs contrées de l'Archipel. La dernière observation nous fent terrière que ce sont surfout les Chmois, qui pershat des siècles ont joui de rôle d'internéciaire dans le commerce entre les Javanais et les autres ustions. Comme nous avons vu qu'îls out domn l'exemple aux Javanais de ces pièces de superstition, les monaises suivantes nons prouvent l'influence qu'îls ont en sur le système monétaire des Javanais. Probablement est usage général des monaises chinoises pourrait se confirmer par le non, qui selon Cruwfurd (Vol. 1. p. 281), indique ches les Javanais les monaises chinoises et japonaises, tangtang, selon d'autres  $t^2t^2\eta q$  (qua  $q^2$ ) Diet, Javan de Gerière et T. Roorda). Dans les naciens étrits javanais, comme par exemple dans le traité astrologique des Woukon's, publié par M. P. P. Roorda van Eysings', ce nom indique souvent les monaises courantes.

Il semble que les Européeus, qui commencèrent dans le 16° siècle à viaiter l'île de Java, ne trouvèrent que des momaies chinoises. Nous manquous de reuseignements portugais, mois les premiers Hollandais, qui visitirent en 1506 la ville alors si commerçante de Bantam dans la partie occidentale de l'île, ne parlent que d'elles. Dans les premières relations lit 2°, ,que les bătiments chinois, an nombre de huit ou dis, chargeant chaque environ 25 bastes, arrivent chaque année en Jauvier à Bantam. Ila apportent la monnaie, qui a cours à Bantam, dans toute l'île de Java et les îles voisieus, et qui porte en Malais le mon de coz et en Javanis de

¹ Comp, Headloré der Leud. ce Folkest, res. N. I. Ille Bock. I Dl. Amet. 1841. 8-, pag. 277 suiv. — La valeur indiquée p. 285 par astétiesy saus signifie probablement le poids d'un létiesy en or. La valeur p. 2-93 astayanay peut indiquer 1900 (hétiesy), ou bien la coquille si répandue depuis la haute antiquité comme monanie et connue sous le nom de corris (Typrase moneta).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nous suivous la réduction, qui se frouvre dans l'ouvrage instulié: Bejis rude Farie, organie ente Fer. O., I. (Poup. P. Di. 1986), int-se blône, — Eerte Schieperent der Bei-lauders sur O. I. Pag. 75. L'auteur a changle en partie et a ce qu'il parait, corrigée et qu'il répétait de l'ouvrage plus ancien: E Bersit hecet. Bilistère en hellen, seuer isavererbast is de evasteurer die de Bell, schapes bejoput zijn etc. door G. M. A. W. I. s'Anust. 1900, , int-se doblong, pag. 23, no. Q. 2.

pitis. Elle est moins qu'une dute, de mauvais aloi, étant coulée de plomb. mêlé d'écume de cuivre; par conséquent ces pièces sont si fragiles, que si l'on en laisse tomber une botte, on en trouve 8, 10 ou 12 on plus de cassées. Ainsi quand elles sont une seule muit dans l'eau salée, elles sont tellement collées, que la moitié s'en casse. Cette monnaie est conlée en Chine, dans une ville nommée Chincheu, située au 25 degré de latitude du nord et on a commencé de les apporter dans l'an 1590, et cela par la raison snivante: Le roi Wontay de la Chine voyant que les caras, que son prédécesseur le roi Hugien, il v a 20 ans, a fait monnayer, remplissaient par leur grande quantité toutes les îles voisines et que ses sujets ne pouvaient pas bien les débiter, parcequ'ils n'ont pas de cours en Chine même, où tout le commerce se fait non par quelque monnaie, mais seulement par de petits morceanx d'argent, qu'on pèse avec des conduti (qui sont de petits nois rouges avec une tâche noire) i a inventé cette mauvaise monnaie, afin qu'elle se cassat et disparut plus tôt, mais comme cela ne suffisait point, son descendant le roi Hammion, qui règnait lorsque les nôtres étaient là, a rendu ces caxas encore plus manvais et tels que nous l'avons dit. On les enfile, car ils ont un trou carré au centre, à des cordons de paille, 200 ensemble, ce qu'ils nomment un sata, qui convient avec trois liards (een blanke) de notre monnaie. Cino de ces satas liés ensemble font mille caxas. ce qu'ils nomment sapocon. Les nôtres achetaient douze ou treize mille de ces pièces pour une pièce de huit réanx. On voit maintenant fort peu de ces premiers caxas, perce qu'ils sont presque tous détruits et n'ont pas de cours en Java. Lorsque ces nouvelles pièces furent émises premièrement, on acheta pour dix mille six ou huit sacs de poivre, tandis que maintenant, lorsque les vaisseaux chinois sont arrivés, on achète seulement deux, ou rarement deux et demi sacs pour cent mille."

Quoique cette relation soit plus intelligible que l'ancienne de 1609, elle ne manque cependant pas de difficultés, qui à ce que nous croyons,

<sup>!</sup> L'ancienne édition de 1609 ajoute fort bien: "qu'on nomme en latin .thrus," Nous aurons occasion de revenir sur ce poids.

nous ont menés à la découverte d'un fait de politique commerciale chinoise, qui, je crois, n'a pas encore été remarqué. Ce que notre narrateur nous dit des caxas chinois ne convient nullement avec les taicus ordinaires; les anciennes pièces de cuivre jaune ou rouge sont assez fortes et ne se cassent pas aisément en tombant. Aussi celles de l'Empereur Van ly, qui remplissent l'époque de 1573-1619, quoique pas très communes, sont bounes et fortes. Il y en a deux espèces, les grandes et les petites, toutes deux du même métal et point du tout fragiles. Ensuite ces tsiens ont été en usage général en Chine au moins depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours et, comme le dit l'inscription, sont en vérité la monnaic conrante. Enfin ces pièces ont été introduites à Java surtout depuis la dynastic des Soung (seconde moitié du dixième siècle), et s'y trouvent encore souvent dans les fouilles. J'en possède moi-même plusieurs qui ont été trouvées au fond d'un puits et qui s'v sont conservées assez bien peudant des siècles. Il est done clair, que cette narration est fausse, ou qu'elle doit être appliquée à d'autres pièces que les tsiens ordinaires chinois, A la page 110 de ce voyage, la planche notée , donne les figures de plusieurs monnaies, dont l'une est probablement japonaise et au bas de la planche deux pièces chinoises, mais sans aucune explication. Heureusement j'ai pu déconvrir d'où ces figures sont tirées et par là en même temps la solution de l'énigme. Les figures du livre de 1646 sont copiées, pas trop exactement, de l'édition princeps, devenue très rare, de 1598 1. A la fin de ce livre on trouve gravées en bois deux figures de monnaies avec une explication importante. La première figure, qui quoique dessinée à rebours, nous fait de suite reconnaître le tsieu de Van ly, porte cette explication: "Monnaie de enivre de Java. Cette monnaie de euivre venant de la Chine a euviron la grosseur, la grandeur et le poids d'un liard d'un daler (een oort van een daelder) ou un peu plus d'épaisseur, ayant au centre un trou carré; les deux mille font un réale de huit, mais on ne voit pas là beaucoup de ces pièces." etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journard van de Reyse der Hollandtiche Schepen ghedaen in Oost-Indien. Middelburgh, anno 1598, in-4to, oblong.

L'autre figure, aussi à rehours, porte cette addition: "Monnaie de ploub de Java. Cette petite pièces, faite de mauvais plomb, avec un trou carré au cuentre, vient aussi de la Chine et on les enfile 200 ensemble, elles valent quelquefois ouve, quelquefois douve mille la réale de buit; d'après qu'il y en vient beaucoup de la Chine, où elles sont fabriquées, il y va plus ou moins sur une reale de huit." Le dessin de cette petite pièce n'est pas si distinct, et comme elle n'est pas comme d'ailleurs, la légende n'en semble pas aussi certaine. D'après mon ami Mr. le professeur Hoffmann il faut lire Thay p'ing youés poù; grande paix, celteur originelle. Nous croyous done pouvoir dédaire le fait, que l'Empereur chinois Van ly et probablement déjà ses prédécesseurs ont fait faire exclusivement pour le commerce avec l'Archipel indien des pièces de plomb ou d'étain nou seulement de valeur moinne, mais aussi d'une telle fragilité qu'il s'en nécessita une émission continuelle, sons doute au grand profit des fabriquants, unais au détriment du commerce et des noualisations.

N'ayant pas remarqué la différence entre les taiens chinois et ces pièces frauduleuses chinoises destinées pour l'archipel, un grand nombre d'autres Hollandais out noté <sup>1</sup>, ce qu'on trouve maintenant partout, que les monaises chinoises out été introduites dans l'île de Java depuis l'an 1590, ce qui, comme nous l'avons vu, est absolument contraire aux daits. C'est seulement depuis 1590, ou peut-être déjà plutôt, que date l'introduction de cette manvaise monmise chinoise fabriquée pour le commerce dans les Orientales. Par la nature même de écs pièces on peut aisément

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est remarquable que sous un tel système politique de finances. l'histoire nous parle encore de faux monnayeurs chinois à Bantam. Voyox: Oost.-Ind. reyse onder den admiracl Wybrandt van Wacrwyck, p. 50, dans: Beyis es Foorigung der O. I. C. Vol. 1

C. Raffee: Entery of Jean. Vol. II., p. 288, et après lui, Mr. P. P. Boorda van Fyriaga, dans aou ourrage ciés, III Boord. 19 M. Anna. 1841. See, ac. 748 dis, qu'en 1852 de l'ère jarnanise (= 1650) les pièces en cuivre (pitig) cet âté introduites M. J. Hagrama, Inductionig set de seues sea Jean. E. D. Bastaris 1852 de p. 114, distinction part de seues sea Jean. E. D. Bastaris 1852 de p. 114, distinction part de seues sea Jean. E. D. Bastaris 1852 de p. 114, distinction particular de la chimorie.

comprendre, qu'aucune ne se sera conservée; aussi nous n'en avons trouvé dans auenne collection, mais ce qui paraîtra singulier, c'est qu'aucun des nombreux ouvrages numismatiques chinois et japonais, antant que je seche, n'en fasse mention.

La première monnaie vraiment javanasie de cette époque est une initation du type chinois, elle est en cuivre joune, mais un peu plus grande que le tsien ordinaire avec un tron hexagone et avec une inscription en langue javanaise écrite en anciens caractères. La première publication de cette pière, que je connais, se trouve dans un ourrage japonais sur la numismatique, publié en 1785 <sup>1</sup>. L'anteur, en donnaut un dessin exact de cette pière, à laquelle il joint la suivante, no pouvait rien en dire que ce qu'il avait appris des Hollandais, qui n'en savaient eux-mémes pas grand chose. Il les nomme zes, dont l'inscription est en caractères des peuples un'etilionaux et dit: "de ce zu mi ly a deux expères, une grande et une petite; la grande a un dismètre de l's boun (mon). Le bord du tron est hexagone L'écriture nous est incomue, mais semble appartenir à l'écriture de Malacca. Ordinairement on les nomme, mais à tort, zen de l'Arabie."

Emuite les savants Auglais, Raffies et Crawfurd, ont publié la même pièce en expliquant la légende et en déterminant la date. Le premier, probablement d'après l'autorité de son guide javannis, le Kiahi Adipati de Demak, dit p. 61; "la monnaie avec la date 1489 porte la légende javanuise de Paugèren Batos, le titre, par lequel un prince de Bantan, qui règma en cette année, est recounn par les Javannis." Crawfurd en lisant la kégende de la même manière, l'attribue, sons doute aussi sur l'autorité de quelque savant javannis, à l'angéran Sabrang Ler, prince qui règna à Démak au rommencement du seixième siècle. M. Hagenann, qui, en traitant l'histoire, la égérgraphie, l'histoire des réligious, tout avec une extréme kégérété, semble

<sup>1</sup> Le No. 475 ou 478 du Catalogue de M. Hoffmann.

ignorer l'existence de la critique, suit ll. p. 114 l'autorité de Crawfurd. Pour moi, je crois pour le moment qu'il est à pen près impossible de choisir entre les deux autorités citées, ou plutôt de déterminer an juste le prince et l'époque de cette pièce. Pour le prince de Démak il y a la grave difficulté, que son règne a été fort court, à peu près de deux ans, selon Raffles de 1409-1412 ère jav. ou 1483-1486 ère chr. ll. p. 136, ou de 1455-1457 (1529-1531) p. 230. Les variétés, quoique de peu d'importance, qu'on voit dans ces pièces, semblent au contraire indiquer une longue époque on des émissions bien fréquentes. La date donnée par Raffles, de 1489, à ce qu'il parait de l'ère javanaise, ou environ 1563 de l'ère chrétienne, nons porterait au règne du prince de Bantam, nommé Pangéran Moulana Mohammed, qui fut le troisième prince musulman de ce pays et avant succédé son pèrc Pangéran Moulana Jousouf environ l'an 1562, fut tué en Juin 1596 : dans le siège de Palémbang en l'île de Sumatra. Cependant on pourrait objecter à cette détermination deux ou trois difficultés, la première que le titre de Pangéran Ratou n'est pas mentionné dans l'histoire de ccs rois de Bantam 2, mais cela est applicable à tous les princes de Java à cette époque, car nous n'en connaissons aucun qui ait été désigné spécialement par ce titre. La seconde que ni les premiers voyageurs hollandais, qui visitèrent Bantam, ni aucun auteur ancien européen n'ait mentionné cette pièce, mais l'émission de la mauvaise monnaie chinoise, dont nous avons parlé, a dû nécessairement, comme cela arrive tonjours, faire disparaître la bonne monnaie. La troisième serait, que la forme du premier nom est plutôt javanaise, que celle de la langue de

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plusieurs auteurs donnent la date de 1591, mais j'ai trouvé dans les journaux non imprimés des premiers navigateurs Hollandais, qu'arrivant le 23 Juin près de Bantam, ils apprirent que le roi avait été tué cinq jours suparavant par un coup de canon au siège de Palèmbang. C'est donc pour la chronologie de Bantam une date assex certaine.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Corn. de Bruin, I. e. pag. 383 cite deux fois le titre de Pangéran Ratou, comme le nom de deux filles du roi de Démak.

Sounda, en usage à Bantam, mais il se peut fort bien qu'alors déjà l'usage du Javanais, comme langue plus cultivée, ait été appliqué à une légende monétaire.

Malgré toutes ces objections, nous croyons devoir attribuer cette pièce, aussi à cause de sa parenté avec la suivante, à Bantam, mais ne connaissant pas les raisons de la date, rapportée par Raffles, nous ne pouvons que l'adopter comme possible. La légende même ne donne aucun indice; Pangéran Ratou, Seigneur Roi, sont deux titres, comme il y en a en tant et comme il y en a encore à Java, qui varient de valeur à cause de leur signification assez vague, comme d'ordinaire les titres en Orient. Cependant le titre de Pangéran, (celui qu'on sert), plus tard simple titre des fils et petit-fils aînés de l'empereur, semble avoir été en usage chez les premicrs rois de Bantam, qui avant le Sultan Abou'l Mofakhir semblent tous s'être contentés de ce titre. Le rator, un des plus anciens noms de dignité dans l'archipel indien et qui semble remonter dans son origine au pouvoir suprême attribué au chef de famille, signifie ordinairement roi, ou reine. Je n'oserais affirmer, que c'est par humilité, comme on dit des premiers califes, que tout nom propre a été omis sur cette pièce et la suivante, mais cette omission rend jusqu'à présent l'attribution de ces pièces toujours un peu incertaine.

Mr. J. S. van Coevorden a acquis à Java une pièce unique en argent, lont je dois dire quelques mots. Ayant en l'occasion d'examiner cette pièce à mon aise, je dois exprimer ma conviction qu'elle est fausse et d'une invention et fabrique toute moderne. Elle a le trou hexagone et les bords pomme les pièces précédentes, dont elle imite le type; son pods est de 35,50 grammes. Son aspect trahit de suite un art de couler beaacoup moins expériment que celui du fabricateur des pièces en

Dans le Neierd., Meleick es Sondanch Woordenhoek de Mr. de Wilde. Amst. 1841, et dans le Dictionaire javanais de Mr. Gericke on trouve la forme soundanaise: u. η τη τη ν. Pengerney, mais M. Jon. Rigg, dans son Dict. soundanais (Frehend. een het Baler. Gra. Dl. XXIX. Batavia 1862) a la même forme qu'en Javanais Pengerieu.

cuivre, le fond entre les lettres étant moins uni et plus granulé, taudis que les lettres, pour leur donner le tranchant et la distinction nette, ont été tuilées après coup, ou sjustées par la gravure. Mais c'est surtout l'inscription qui trahit le faussire. On a suivi comme modèle la pièce précédente en euivre, mais le faiseur n'a pas compris et par conséquence n'a pas pu distinguer les caractères et il a imité un exemplaire de la pièce précédente mal conservé.

Ainsi le deuxième (q) et le quatrième caractère (n) sont ici exactement semblables, et tous deux différent fort peu du premier (u) et du septième (n); le cinquième a une forme trop raide et anguleuse et se trouve lié au signe suivant. Il est elair que la légende doit exprimer le même titre que la précédente: su quantiques pangéran Raton, mais iei il n'y a que Paspéran Ra, suivi de deux figures, qui ne sont pas des lettres et qu'on ne peut expliquer, qu'en supposant que le graveur imitait un exemplaire en cuivre où le dernier canactère sy ouv, comme il arrive souvent, était assec effice et qu'il a taché de rendre par des traits, qui n'ayant aucune valeur, prouvent la fausseté de son travail. Il ne sernit pas étonnant, que ce faussaire fasse plus de dupes parmi les annateurs.

En touehant iei à l'histoire d'un des états judis célèbres de l'Orienz, nous devons de suite remarquer, qu'îl est inconcevable combien non seulement toute l'autiquité de l'Archipel indien, mais aussi l'histoire de ces états relativement modernes sont encore pleines d'obscurité, Jusqu'à présent on a beaucoup écrit sur l'histoire des Européens aux Indea, mais il n'y a aucun état dans l'Archipel indien, dont l'histoire soit déjà traitée d'une manière un peu satisfaisante. Jusqu'ici on s'est peu occupé des ouvrages historiques écrits dans les langues des pays et l'étude des autres monuments commence à peine. Ce n'est que de quelques états que nous connaissons les chroniques, qui arides et peu satisfaisantes qu'elles sont pour la plupart, pourraient au moiss nous fournir des jalons dans les noms et les dates, si elles n'étaient encore souvent corrompues par quelque intérêt ou par l'ignorance et la négligence des copistes. Les auteurs européens qui ont pu aborder ces sources, laisseut souveut beaucoup à désirer, soit par leur manque de connaissance, soit par défant de critique. Les relations si importantes des Européens, témoins des événéments, sont souvent de la plus haute importance, mais il faut savoir les trouver et encore leur témoignage est trop souveut incohérent, ou bien rempli de difficultés. En vérité, nous avons encore trop peu d'anteurs parmi le grand nombre de ceux, qui dans les siècles passés se sont ocenpés de l'histoire de l'Archipel, qui ont reconnu la valeur des sources indigènes et l'importance de l'étude historique de ces états et contrées. Si l'exemple donné par Marsden et Raffles n'excite pas plus d'émulation, il est à craindre que dans peu de temps l'histoire ancienne et intérieure de l'Archipel iudien ne soit perdue pour toujours, car le progrès euvahissant des Européeus tue chez les indigènes l'intérêt et l'étude de leur propre histoire. Ainsi l'histoire du pays le plus proche du centre du pouvoir hollaudais à Java, qui en luttant continuellement contre son envahisseur étranger a fini par succomber, l'histoire du royaume de Bantam, est encore bien obscure en plusieurs parties et pleine de difficultés. Nous ne pouvons nous occuper ici que des noms des rois, qui forment la dynastie de Bantam et des dates de leur règne. Pour le quinzième et seizième siècle c'est, hors des notices souvent détaillées, mais très fautives dans les noms de Corn. de Bruin, dans ses Voyages par la Moscovie, la Perse et les Indes, Amst. 1714, in-fo. pag. 382 suiv., surtout l'important ouvrage de François Valentyn , qui nous donne des renseignements souvent fort étendus et en partie puisés à la source, mais mêlés d'erreurs singulières. Plus tard ce furent entre autres Mrs. P. P. Roorda van Eysiuga et J. Hageman qui tâchèrent de donner un court apereu de l'histoire de Bantam 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans la première partie du IVe Volume de son grand ouvrage: Oud- es Nieus-Oustisdies. Amst. 1726, in-fo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le premier dans son ouvrage: Handboek der land- en volkentunde van N. I. III<sup>e</sup> Boek,

La difficulté de déterminer un titre assez vague se présente encore à la pièces suivante, qui plus petite, porte une légende javanaise écrite en caractères ambes, ou dans l'écriture nommée pjons. Ces pièces sont de cuivre jaune ou plus ou moins rouge avec un trou hexagone. La légende porte منتر راز اغ برا Pangéran ratou ing Bantan. (et l'ext done la même légende avec la détermination du pays. Le nom Bantan, ou plutôt Bantan sant a consideration de la même légende avec la détermination du pays. Le nom Bantan, ou plutôt Bantan sant a consideration de la même légende avec la détermination du pays le nom Bantan, ou plutôt Banta sant a consideration de la même legende avec la détermination du pays le nom Bantan, ou plutôt Banta sant a consideration de la consi

tugais d'après leur prononciation peu exacte par Bantaus et cette forme vicience adoptée par les Hollandiais et Anglais est devenue la forme usitée chez les peuples d'Europe<sup>1</sup>. Ce nom, comme ailleurs, est le nom de la capitale et du royaume. A sa mort le prince Moultana Mohaummel laissa un fils de six mois, qui étant recomn roi vint sous la tutelle d'un gouverneur, qui porta le titre de Pangéran on bien en 1618 le nom de Pangéran arya Rana ou Rana (?) di manggala. C'est probablement et gouverneur on plutôt le jeune roi lui-même qui est désigné par la légende de notre mounaie. Le titre de Pangéran Raton se trouve quelquefois dans le mémoire de M. J. Camphais sur la fondation de Batavia, et il semble intilquer le jeune roi ou prince héreditaire, tandis que son tuteur ou le gouverneur en noumné Pangéran Golé 2. L'influence de ce gouverneur, musulman fanatique, a peut-être fait adopter le caractère arabe au lieu du caractère javannis tlaus la légende monétaire. Cependant, si le titre indique le jeune ni, il est singuleir que le titre de Sultan, qu'il porte à ce qu'il parait ettre de verifie par le qu'il parait

<sup>2</sup>º Dl. Amst. 1841. p. 304 suiv. Le second dans son: Handleiding tot de benuis von Jere. Dl. I. Batavin, 1852. 8º p. 63, 76, 110, 120, 151. 263. La liste est corrigée dans le Tijderkriff vor Ind. Inal., land. on collectional. Dl. IX. Batavin, 1860. pag. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cependant Vincent le Blane, dans ses Voyages. Paris, 1649. 4º. 1c partie, pag. 148, écrit Bantan.

<sup>\*</sup> Cf. Valentijn, Cf. IV. 1. pag. 154, 546. — Comme en 1085 dans le Vorrage de Nic. de Graudf, pag. 191. le titre de Papperson Ratus designait secore on 1187 à Bantana le prince héréditaire et successeur futur dans le règue. Cf. J. S. Stavorinus, Reize nou Zecteda soor Battesie car. in 1708. le Dl. Layden, 1738. °, pag. 191. — Bjdriegen du de tact, fund : en collecte, nou A. Nieuwe volge, Te Dl. Aunta. 1858. pag. 389.

le premier dans cette dynastie, n'est pas exprimé aur sa mounaie, out bien qu'on ne connait pas de mounaie avec le nom et le titre qu'il Daplus tard de Sultan Abourl' Moskhir Mohammed (ou Malimoud?) Abd'ol-Kadir. On trouve de cette pièce un nombre de variétés, qui semblent prouver une asser frequente finnision. Il y a risson de s'éconner, qu'aucun de nos anciens auteurs ne l'ait décrite; peut-être Valentyn l'e connue, il parle au moins d'une monnaie avec le nous de Bautam, mais sans la décrire '. Le premier je crois qui l'a publiée, en ajoutant à un bon dessin la lecture exacte de la légende, est notre célèbre Adrien Rehard ', mais il la semble qu'elle n'a pas été remarquée, car je ne l'aiv vui étre mulle part. Il est à regretter que Reland nomme cette pièce Pfui, mais qu'il n'air rien dit du prince, à qui cette monnaie appartient. Peut-être que déjà Reland, si actif et exact dans ces recherches, n'ait pu découviri rien de certain sur l'époque de cette pièce. Après Reland, notre pièce a été publiée au Japon en 1730 è et en 1795 '.

Quant à la pièce suivante il y a trop de particularités dans la manière dont je l'ai acquise, pour qu'elle puisse être passée en silence. En examinant en 1850 les ouvrages numismatiques du Musée de M. de Siebold à Leide, j'y trouvai non seulement les deux pièces mentionnées, mais encore une autre, qu'aucun auteur européen n'avait décrite et que je reconnus de suite par son type et sa légende comme une monnaie de Bantan. Les auteurs japonais ne donnent pas beaucoup de lumière. Un d'eux, selon M. Hoffmann, dite, ja légende inconnne, lettres de Maréka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il. Vel. IV. I. pag. 356 il dit que 10 pitjis de Bentam font un sou et que c'est la seule mennaie de cuirre à Bataria. Ensuite il mentionne à Java une espèce de pitjis, de plomb et d'étain, dont 50 enflés à une tige de paille, ent la valeur de deux sous.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Adriani Relandi, Dissert. micellan., pars tertia. Traj. ad Rh. 1708. pag. 92 et la planche en face de la page 118.

Dans le N°. 473 du catalogue de M. Heffmann, pag. 7 recto, fig. N°. 9, où l'auteur dit: "monnaie de cuivre d'un pays étranger." On nomme l'écriture tors touss, écriture currive étrangère.

<sup>\*</sup> Cf. Chaudoir. l. c. pl. LIX. No. 24, et pag. 79.

(ou Marôca = Malaka), selon d'autres coulée en Cambodja." L'autre qui joint au dessin de cette pièce la figure d'une roupie de Schah Alum, frappée à Etawa, dit: "monnaie de cuivre. Elle a huit boun (mon) de diamètre, pèse huit bonn (mon), le trou est hexagone et entouré de caractères, l'écriture est de Malaka. Les Hollandais, qui connaissent l'écriture de Malaka, lisent ainsi: "Order van Koning (worn teru pa'n ko oeni'ngi). Order signifie en chinois Ming-ling, van est schi, hy, koning est wang. Le signe inférieur (1) se rapporte au poids (est un chiffre). Il y a deux espèces de ce sèn, une d'argent, une de enivre, les sen mentionnés de cuivre et d'argent sont des sen de l'empire de Ma-rôca (Malaka). Ma-rôca est un pays au midi de Siam, appartenant à Ca-bo-thia (le Cambodja); on peut à présent les avoir facilement par le commerce des Hollandais au Japon." Ce qui étonne le plus dans ce spécimen d'érudition numismatique japonaise, ce n'est pas la crédulité, avec laquelle l'auteur a adopté le conte singulier de quelque marchand hollandais sur la légende, mais surtout qu'il a pu combiner ensemble deux pièces si différentes de métal, de type et d'origine. En envoyant des dessins à Java j'ai prié mes amis de faire partout des recherches pour retrouver cette pièce curieuse, mais en vain. Deux résidents de Bantam même, Messieurs D. A. Buin et G. A. E. Wiggers ont eu l'obligeance de faire partout des recherches, mais sans aucun résultat. Je priai plusieurs Hollandais, qui étaient en rélation intime avec les fonctionnaires japonais, de tacher d'en retrouver un exemplaire au Japon, mais ces efforts furent de même inutiles. Je désespérais depuis longtemps de jamais rencontrer cette rarcté, lorsqu'en visitant en Août 1860 le musée numismatique royal de Dresde, M. Lossnitzer eut l'obligeance de me permettre d'examiner un grand nombre de monnaies orientales inconnues et pas décrites dans la monographie de M. Krehl et quelle fut ma surprise en y trouvant un nombre d'exemplaires de notre monnaie. Par un échange je pus même en acquérir plusieurs. La pièce est en étain, et je ne sais si e'est par erreur que le numismate japonais l'a nommée monnaie de cuivre, ou s'il y en a aussi existé dans ce métal. La légende est fort simple السلطان ابرالعالي Sultan Mosff, Macfff, mais no semble pos sana difficulté. Dans la liste des Sultans de Bantam il y en a deux de ce nom, celui qui porte les titres: Sulthan Aboul Macfff Ahmed Rahmat-tollah et qui règna d'environ 1631 à 1634, soit qu'il mourrut 1, on bien qu'il cédit le règne à son fils, et le Sultan Aboul Macfff Mohammed Wassia kissmen, ou Wassia halamin (?), qui règna de 1750 à 1753. En considérant la honne conservation de ces monnaise d'étain, on serait incliné à les attribuer au dernier prince, mais la forme semblable au type de la précédente monnais et la différence avec les suivantes nous oblige de les attribuer au premier Sultan de ca nom. Le seul, qui d'après les ouvrages japonais, ait publié cette pièce ce Europe, est M. le Baron de Chaudoir, mais il n'en a rien pu dire. Comme cette pièce est plus ou moins bien dessinée dans les ouvrages japonais, M. de Chaudoir l'en même donnée deux fois, sans avoir reconne de suite la même pièce. \*

Quoiqu'il soit assec probable que les Sultans anivants de Bantam eient fait fabriquer des monnaies, nous n'en connaissons jusqu'à présent que de deux rois, qui prouvent assez l'état de décadence de cet empire. Ce sont de petites pièces en étain ou en plomb qui portent à peu près la même légende, mais avec date différente. La première porte un reis i.i. Pédjis de Bantam (an 1146 (1733—1734). Cette date répond an règne du Sultan Abou'l Fatah Mohammed Sifah Zeinol 'arifin, qui règna de 1731 Jusqu'à 1748. Une autre avec la même légende porte la date de 1147 (1734—1735). L'autre d'un type un peu plas dégant porte la légende suivante un i.e. qui sur tous les exemplaires, que j'ai pu examiner, sont peu distinctes il y a be crois qu'il faut lire à la marque, eigne, donc marque de piijis de Bantam, l'as 1181 (1767—1768). Sur ces pièces le nom de la monnais a bien distinctem un qu' dans la dernière syllabe, qui dans la dernière syllabe, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valentijn l. c. IV. 1 p. 216 en mentionnant par erreur deux rois du nom d'Abou'l Mafachir, dit qu'Abou'l Maali fut tué dans le siège de Palèmbang.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cf. l. c. pl. L N° 5, et pl. LIX. N° 25, dans le texte, pag. 79, il y a quelques fautes dans les numéros de renvoi.

Un autre petit état, qui florissait judis sur une partie de la côte septrionale de Java, nommé ordinairement Cheribon, propreuent să vera se partiriode, en caractères malais "p., "nons offre encore quelquera tares monumentes numismatiques. Cet état, qui porte le même nom avec sa capitale, doit selon la tradition son origine à la propagation de l'Islamisme. On dit que la ville capitale fut fondée environ l'an 1485 (selon d'attres en 1406 ou 1455) par un des plus celèbres apôtres de l'Islami à Java, le cheikh lba'o-Moulana, nommé ordinairement d'après le lieu de ma sépul-ture, Sousouhouan Gounog-djati, dont un des fils Hassan-do-din, est considéré comme le premier prince musulman de Bantam. Un de ses successeurs, le Panembahan Giri laya divisa son état entre ses fils, le Raija (Cenna-d-din), avec le titre de Sultan \$5000, fl'afiné). le Raija Kamar

M. Friederich donne d'après un des manuscrits de la Société de Bataria son nom et titre assez curieux: ساهان ابر الذهر محيد عارف زبي الماشقير خليفة الزناعي (القلام). (القلام محيد عارف زبي الماشقير خليفة الزناعي (القلام). Bat. Gew. Di XXV. Bataria, 1858. p. 14, 10. Ailleurs p. 24 on trouve Arif-sedifia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cf. Björngen tot de tont. Innd. en volkrak. ren N. I. Nieuwe Volgrecks Ie Dl. Amst. 1858 pag. 360. C"est donc le roi, dont parle Stavorinus, quand il visita la cour de Bantam en 1769. Cf. Reise von Zerland sonr Batoria, I. Dl., Leijden, 1793, pag. 65 suiv.

<sup>2</sup> Cf. Reland, Diss. XI, de linguis insul. orient. p. 95.

od-din, avec le titre de Sulhan Anom (de cadet) et le troisième, qui reçut le titre de Pangéran Adipati-Toupati. Depuis le milicu du 17s siècle cet état fut successivement sous le gouvernement d'un, de deux, trois ou même de quatre princes, surtout avec les titres de Sultan Sépouh, Anom, Pangéran Adipati Tjirébon et Panëmbahan Tjirébon, dont l'ainé ou Sultan Sépouh porta toujours un caractère religieux, qui lui donna une certaine supériorité sur les autres princes de Java. En 1652 est état vint sous la protection ou la tutelle de la compagnie des Indee, qui par des traités successifs s'empara de plus en plus de son territoire, jusqu'à ce que cette dynastie de Sultans se soit transformée entièrement en pensionnaires ou en préfets du gouvernement hollandais. s'

Cet état a eu au moins une petite monnaie d'échange, qui comme on voit dans les monnaies de Bantam et ailleurs par sa valeur minime a dû satisfaire au besoin de moyen d'échange pour les plus petits objets journaliers du commerce. Nous ignorons, quand on a commencé à fabriquer ces pièces, mais la compagnie hollandaise tacha déjà vers la fin du 17e siècle d'en limiter l'émission. Dans le contrat du 8 Sept. 1689 entre la compagnie et les trois princes de Cheribon on stipula, pour prévenir toute contrefaction et fraude dans la fabrication des pitjis, que cette tache serait confiée à deux chefs indigènes, l'un pour le Sultan Sépouh, l'autre pour le Sultan Anom, qu'ils n'auraient chacun que deux feux, que les coins seraient égaux et porteraient l'un les caractères du Sultan Sépouh, l'autre ceux du Sultan Anom et que le poids d'un kati deux tahils aurait la valeur d'un quart de risdaler. 3 Depuis que la petite monnaie en cuivre (duiten) de la compagnie fut mise en cours dans ses possessions, on tacha de remplacer par elle cette petite monnaie indigène. Dans un décret du 13 Nov. 1733 le gouverneur et le conseil des Indes ordonnèrent de mettre la monnaie

Comparez pour l'histoire encore assez confuse de cet état Valentijn, O. en N. Oestlusie. Vol. IV. partie I p. 15 sq. 68 sq. 98. Roorda van Kysinga, Haudboek III Boek. II Dl. p. 451 sq. Hageman, Haudleidieg I. p. 62, 75, 161, 215, 226. Tijdz. voor Ind. tosl., Insal. en volkeskunde. Dl. IX. Batavia, 1560 p. 338.

<sup>2</sup> Cf. Netscher en van der Chijs II. p. 154.

en cuivre de la Compagnie en circulation dans les contrées du Préanger et "il etait possible, à Cheribon, d'ût on même y persuader les princes par quelques douceurs. ' Mais quoique le profit ne fut pas grand, l'usage commote fit probablement prévaloir les ptijts à Cheribon. Les princes de cet cita affermèrent au capitaine des Chinois le 1 Janvier 1710, et plus tard par contrat du 2 Avril 1715, 29 Avril 1720, 1 Sept. 1744 et 18 Janvier 1725 2004 200 risalders par an la fabrication de cette monuais.

Dans un rapport du résident P. C. Hasselser, daté de Cheribon du 5 Janvier 1765 on lit que les pitjis étaient fabriquées d'un mélange de ‡ d'étain et ‡ de plomb. On les comptait d'après un réal imaginaire de 56 sous, divisé en quarts de 14 sous, et ceux-ci en 2 sous ou 100 pitjis, faisant 12 pitjis pour une et 25 pitjis pour deux dutes. <sup>2</sup> Un tel réal pesait kati's ou 5 ç. "C'est, dit il, une mounsie fort variable et changeam plus ou moins de valeur, faisant maintenant bien plus de cent pour ceut d'agio". <sup>3</sup>

Nous ne comatissons jusqu'à présent que deux espèces de jutijs ad Cheribon. Elles rossemblent en forme à celles de Bantam, ordinairement elles sont de la même grandeur, quelquefois plus petites, souvent encore plus minces et plus légères. Un des côtés est blanc, l'autre porte la légende circulaire, qui ecpenhant, soit par la mauvise fabrientou, seit par l'oxide du métal, est le plus souvent devenu tout à fait invisible. Cette légende, le nom CHERIBOR, marque l'influence européenne, on plutôt l'état de dépendence de co petit royaume. Quelquefois on voit une petite marque entre la dernière et première lettre du nom, mais qui est si peu distincte, que nous ne pouvons en deviner la signification. Comme elles ne portent pas de date, il, est impossible de définir l'époque de leur fabrication, qui

Archives de la compagnie.

<sup>2</sup> Cf. Netscher et van der Chijs II. p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Valentijn 1. c. IV. 1. p. 16 parle de pitis, dont 10 font un sou, ce qui semble indiquer les pièces en cuivre chinoises ou japonaises.

Archives de la Comp. Brieven van Batavia, 1766, 8° Dl. p. 1033 aqq. et Perkendd. Batav. Gen. IV° Dl. p. 453. Tijds. voor Ind. taal-, land- en volkrat. IX° Dl. Batavia, 1860, p. 349.

a dû être probablement dans le siècle passé ou au commencement de notre siècle. L'autre espèce, devenu plus rare encore, a la particularité bien remarquable, qu'elle porte une légende purement chinoise, un exemple nouveau non seulement de l'attachement à sa nationalité chez ce peuple remarquable, mais aussi de l'arrogance d'étrangers, qui admis comme marchands et colons, ont pu parvenir, probablement pas sans l'autorisation du prince javanais, à imiter la monnaie courante du pays avec une inscription purement chinoise. Cependant les exemplaires de ces pièces, dont un petit nombre est connu, ne sont pas tout à fait clairs et certains dans la légende. Les caractères sont formés, à ce qu'il parait, par des Chinois peu versés dans le bon usage des caractères de leur langue et sembleut appartemir à différents genres d'écriture. Ensuite les pièces sont en géneral mal conservées. Dans la première pièce les deux caractères d'en haut et d'eu bas semblent exprimer 史 丹 Sz-tan (Sultan '), mais les deux caractères à droite et à gauche sont obscures. Mr. de Griis n'a pu parvenir à les expliquer 3, et Mr. M. von Faber consulté par Mrs Netscher et van der Chijs, semble aussi n'avoir pu deviner la signification. Il lit ju hau et pense que c'est la partie d'un dicton de Confucius, ce qui joint au titre ne donnerait aucun sens. Il me semble certain que ces deux caractères expriment le complément du titre de Sultan, soit Sépouh, ou quelque autre mot.

L'autre pièce semble prêter une explication plus facile. Je peuse qu'il faut lire les caractères ainsi:



Pang lan hing paò: mounaie de prospératé du Pangéran.

Une troisième pièce, dans la collection de Mr. van Coevorden, porte

Le titre de Sultan est exprimé souvent par ces deux caractères dans le petit mais si direcessant ouvrage The Chiannan abrood, an account of the Molayen Archipelago, by Oug-tac-hae, translated by W. H. Modhurst.

<sup>\*</sup> Cf. Tijde. voor Ind. taal- land- eu volkenk. Dl. V. Batavia. 1858 p. 488.

avec la date 1761 quelques caractères, qui semblent chinois, mais qui sont trop peu distincts pour permettre une explication suffisante,

Plusieurs auteurs parlent de pitijs en plomb, qui étaient en cours sur a côte septentrionale de la partie orientale de Java à raison de 8000 pour un réal rond espaçon (= 64 sous). D'après cette valeur elles semblent avoir différé de celles de Cheribon, mais comme elles ne sont dérites nulle part et que je ne les ai jamais renotrées, je n'en puis rien dire.

J'ai reçu du calinet impérial de métailles à Vieme l'empreinte d'une pièce, qui malheureusement n'est pas très distincte, mais qui semble appartenir à Java. Elle a la forme des pitijs avec une légende javanaise. Sur la seule empreinte, que je possedte, je crois pouvoir distinguer les lettres... para, ce qui pourrait faire pener à Diparas acunn, mais je mái pu trouver aucune mention de momaics fabriquées dans cette ville.

On pourrait peut-étire rapporter aux monnaies des indigênes des pièces qui n'en ont qu'une marque bien simple et dont j'ai parlé ailleurs. 

Sont le plus souvent des morceaux de piastres cepagnols, quelquefois des forins de la république et din royaume necriandais, des rishlers de république et de Marie Therèse d'Autriche et même des pièces d'or de dix florins necriandais, qui out une incuse en lettres arabes avec le nom aim, soumenap ou \_\_ii... Sommenab, le nom d'un petit état dans l'île de Madours près de Java. Quelquefois une autre incuse contient en chiffres arabes res, ce qui se rapporte peut-être à l'année 1235 II. (= 1819/20), époque où selon la tradition le Sultan de Soumanap Pakou Nitt Ningraf it marquer la nomaise d'argent à cause des pièces fausses, qui étaient en cours. Il semble que cet usage de marquer les pièces a porté quelque profit aux princes de Soumanap. Une pièce avec cette marque se trouve déjà dans un ouvrage numismatique àponais \* et Mr. van Coe-

<sup>1</sup> Cf. Ferhand. Batov. Gen. IV. vol. p. 421, 454.

<sup>2</sup> De munten der Engelschen voor den O. I. archipel. Amst. 1852. p. 108.

<sup>\*</sup> Sei-yô sen bou (No 485 catalogi libr. et Mss. Japonic. ed. J. Hoffmann. Collection des monnaies du Prince de Tamba. Fol. 52.)

vorden possède un florin de l'an 1842, qui porte encore cette contremarque. Sur uns pièce on trouve une incuse en caractères arabes, que Mrs. Net-scher et van der Chijs ont lu bélandjar (Ne 178 pag. 159), ce qui répondrait sélon eux au mot malais bélandjar. Comme ce changement de forme ne parait fort douteux, je pense qu'on devrait înc pag. Handjar je pag. à Bandjar, ce qui rapporterait la contremarque à l'île de Borneo, où ce pièces carrées de pisatres as rencontent souvent. Sur d'autres on trouve la contremarque en chiffres européens de 100, 200, 300, 500, 600, 1000 etc., dont la signification n'est pas très claire. En comparant le poids on pourrait savori si ce schiffres indiquent un poids, car on se set souvent de ces pièces pour peser l'or et les diamants, ou s'île expriment la valeur par le nombre de pitis ou d'autre petite monnaie.

## SUMATRA.

C'est à peine, si quelques faibles lueurs commencent à éclaireir l'obscurité, qui règne sur l'histoire ancienne de cette belle île. Sans doute déjà importante par sa position et son commerce dans l'antiquité, étroitement liée avec la Chersonèse d'or des anciens, ou bien le pays d'or et d'argent de Ptolémée, visitée pendant un long cours de siècles par les navigateurs marchands et colonistes et les pélérins bouddhiques de l'Inde et de la Chine, plus tard fréquentée par les marchands des ports de la Perse et de l'Inde, par les apôtres de la foi musulmane, c'est à peine si dans le cours des siècles nous apprenons de temps à temps quelque peu de détails sur l'état de civilisation des différents peuples qui l'habitaient et des états qui s'y sont formés. Outre les restes nombreux de la civilisation hindoue dans les monuments encore peu explorés sur la côte occidentale et orientale, ce sont surtout les inscriptions de Pagar-rouyoung et de Batou beragong, déchiffrées par Mr. Friederich, qui nous ont révélé l'existence d'un grand et puissant empire bouddhique, qui occupait dans le milien du VIIe siècle la partie centrale de l'île nommée Prathama-Yava-bhou, ou le pays d'orge antérieur, la Jabadiu, ou Yava-dvîpa de Ptolémée.

Mais ces inscriptions, qui nons attestent une civilisation hindone assez avancée, la religion de Bouddha mêlée avec le culte des autres dieux, sont non seulement des fragments encore trop isolés pour éclaireir l'obscurité qui règne ici pendant des siècles, elles ne sembleut aussi contenir aucune indication sur les relations commerciales et l'état monétaire à cette époque. Les notices éparses chez les auteurs orientaux dans les siècles suivants n'ont pu nous fournir une exposition assez claire de l'état de cette grande île. Le célèbre voyageur vénétien, Marco Polo, est le premier, qui à son retour de la Chine aux Indes environ l'an 1292/3, passant cinq mois à Samara sur la côte orientale, nous parle de huit royaumes dans l'île qu'il uomme Java la menor, dont il nomme six par des noms, qui sont en partie eucore assez reconnaissables. 1 Quoiqu'il parle des riches productions de cette île, des marchands musulmans, qui fréquentent la côte du royaume Ferlech (فرلق Perlak chez les Malais) et qu'il donne beaucoup de détails intéressants sur les principaux royaumes de cette île, il ne dit rien des moveus d'échange. Ce n'est qu'en parlant des îles de Sardan ou Sondur et Condur qu'il mentionne à une distance de ciuq cents milles au sud-est une province appellée Lochac et "de ceste reigne vont toutes les porcelaines que s'espeneut en toutes provences" (p. 190), ce qui indique le cours très repandu dans ces contrées des couris, ou coquilles (cypraea moneta), dont l'usage comme petite monusie d'échange remonte déjà à une haute antiquité dans plusieurs parties de l'Asie. D'après ces indicatious peu claires il n'est pas très certain s'il faut chercher ce pays de Lochac ou Locheac dans l'archipel de Soulou, sur la côte septentrionale de Borneo ou dans cette partie du Camboge, que Caspar da Cruz nomme environ 1556 d'un nom assez semblable Loech, 2 Environ un demi-siècle après Marco Polo le célèbre cheikh moghrebin Ibn-Bathoutha visita deux

<sup>\*</sup> Edition de Paris, 1824 in 4 dans le Recueil de Voyages et de Mémoires, publié par la Société de Géographie. Tome I' pag. 191 suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tractado da China, p. 30, dans le IV<sup>c</sup> volume du Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Lisbon. 1829.

fois cette île en 1345,6 et c'est le premier, je crois, qui donne quelques détails sur les movens d'échange. L'achat et la vente se font, dit il, chez les indigènes au moyen de morceaux d'étain (قطع قصدير) et de l'or chinois (الذهب المينة) natif, et non fondu, ' ce qui pourrait sembler singulier dans une contrée où le commerce avait fleuri depuis des siècles et où par l'introduction de l'Islam devait déjà règner un certain dégré de civilisation, si l'on ne trouvait encore de nos jours un état pareil dans plusieurs parties de l'archipel indien. L'étain comme production des contrées voisines est resté jusqu'à nos jours un trait caractéristique de cette partie du monde et quoique l'auteur parle d'étain coupé en segments, il aura probablement voulu indiquer les lingots ou pains d'étain, qui plus tard ont recu ordinairement une forme plus commode. L'or natif non fondu peut indiquer tant les grains et nodules extraites des mines que la poudre d'or tirée des rivières et qui, dans la même forme, offre encore de nos jours un produit assez considérable à Sumatra et ailleurs pour le commerce. Mais l'indication d'or chinois semble assez étrange. Les éditeurs u'indiquent ici aucune variante dans les manuscrits et nous pensions au premier abord qu'il faudrait lire pour الميني (chinois) le mot المخالص (pur). Cependant un passage de Marco Polo semble expliquer la phrase siugulière. En parlant de la grande île de Java, il dit que les marchands de Zaitoun (Thsionen-tcheon-fou, plus tard le Chincheo des Portugais) et de Manji (la Chine méridionale) en général en tirèrent et en tirent encore l'or en grande quantité, 2 L'usage de l'or dans cette partie de Sumatra pour le commerce de la Chine a donc pu faire naître l'expression d'or chinois dans le commerce. Que cependant l'usage des monnaies n'était pas inconnu dans la partie visitée par Ibn Bathoutha, nous est prouvé par ce qu'il raconte d'une fête à la cour du roi de la ville de 3 - Soumouthra, où

Tette dans le Joern. Asiat. Févr. 1847 p. 96, et édition de Paris. Vol. IV. p. 229.
2 Chap. CLXIII. "E de ceste isle les mercant de Zeiton e dou Manji ont js mout grandisme tresor trait et traient encore tout l'or.

selon l'usage en orient on jeta parmi le public des pièces d'or et d'argent (με με 229 Journ. As, édit. de Paris l. c. p. 308). D'après le témoignage précédent tous devrons pener à des monnaies étrangères, mises en cours par le commerce. Les relations avec les porta de la Perse, de l'Arabie et de l'Inde, surtout avec les Sultans Patan de Dehly , y ont sans doute répandu les monnaies arnabes et hindours.

Chez les autres voyageurs, qui ont visité ces parages, comme Oderic de Portenori, Jean de Marignola, John de Mandeville, Nicolo di Conti, Giovanni de Empoli, Odoardo Barbosa, Filippo Sassetti, Gasparo Balbi, nous n'avons trouvé aucun détail remarquable sur les moyens d'échange de Sumatra. C'est seulement le voyageur italien Ludovic Vartoman, ou Varthema, ou Barthema, surnommé le Patricien Romain, qui dans son voyage par une grande partie de l'orient, passa environ l'an 1505 quelque temps à Pédir, nu port dans la partie septentrionale de l'île sur le détroit de Malaka, qui nous donne quelques notices fort intéressantes sur cette partie de l'île. Quoique sa narration ne semble pas manquer d'exagération, elle nous prouve l'état florissant du commerce à cette époque. Dans un seul quartier de la ville il vit entre autres 500 changeurs de mounaies, parce que les foires célèbres de commerce y attiraient un nombre immense de marchands. Il assure que les habitants se servent de monnaies frappées d'or, d'argent et d'étain et il donne même la description des pièces d'or, qui portaient d'un coté la figure d'un démon, de l'autre la figure d'une voiture traînée par des éléphants. Les pièces d'argent ont le même type: dix pièces d'argent vont sur une pièce d'or et vingteino pièces d'étain 1 Il y a quelque obscurité dans cette relation des métaux. L'argent était alors, à ce que je crois, comme plus tard, assez rare et recherché dans

Dans l'édition la plus anciemne, que Jia jus consulter, dans le Primo Volume chêt. Nergistonie d'Engique, le Farcia oppresse pit kerné à Learenton Giunzi, fassa M.D., in-6, on lit à la p. 180 Chap. XVIII ainzi: "le sus monsets sono cre, argento à stagne tutte sumparé à la montra d'oro la da una forcia un divisol, à d'all'altra v'e à mod d'un carre tirate du réparait à similmente le mostet d'argenta & di singno, di quelle d'argente ne vanno divis à ductor, à d'iquelle di stagno ne samo cordicioque."

l'archipel et les pièces d'or semblent avoir eu un poids peu élevé pour la valeur d'échange avec les pièces d'argent, à moins que ces dernières n'aient été grandes. Au contraire l'étain étant dans ces contrées le métal le plus abondant, on a peine à concevoir que 25 pièces d'étain équivalaient à une pièce d'or ou 10 pièces d'argent, comme les mots du texte pourraient faire penser. Je crois donc que la dernière phrase est elliptique et qu'il faut rapporter la valeur de 25 pièces d'étain à une pièce d'argent. ce qui implique cucore des pièces d'étain d'un poids assez lourd. 1 Quant au type décrit par Varthema c'est au moins curieux que parmi le grand nombre de types de l'Inde connus il répond en grande partie sculement à la monnaie très-rare du roi Kadphises de la dynastie des Indo-Scythes on des Joueitchi's, qui règna environ au commencement de l'ère chrétienne ; il n'v a que la différence que le char est traîné par des chevaux. 1 La distance des temps et des lieux est trop grande pour ponvoir penser à quelque transmission, mais jusqu'à présent je ne connais aucune imitation du type si rare de Kadphises, qu'on puisse appliquer à la description de Varthema. Cepeudant si la pièce même est encore inconnue, le type décrit par l'auteur italien a été gravé et publié plus tard. Les voyageurs du XVIº et XVIIº siècle aimaient à répéter leurs prédécesseurs et à grossir leurs livres par ce qu'ils trouvaient de plus remarquable chez les anteurs plus anciens et c'est comme copié de Varthema que je crois devoir expliquer ce qu'ou trouve chez des auteurs plus modernes. Dans l'ouvrage:

<sup>11</sup> est curieux de compurer arec la notice de Varthema ce quo le voyageux mailas. Abdallas raconte en 1388 es visitant Pahang un la cole crientala de la presquirie maisle: "Il y a un mage daus ce pays, qui me parait devoir être la source de beauco pel difficultés, evit celui qui est relatif au vayatem monstaires Seite tampangés (¿¿i.) masse ou gitesus d'étain servant de monnaie), valent une piastre, nan pour étre fractionnée en trois soukou, un deni-souloux et un soukou (un quart )" pag. 22 et p. 23 de la trad. de M. Ed. Dulaurier. D'après ce qu'on lit pag. 44, un tampang de Pahang qu'unavelmit à 23 prités de Tragganges.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. la figure chez H. H. Wilson, Ariana antiqua, Lond. 1841, 4° pl. X No 9. pag. 355. J. Prinsep, Essays on Indians Antiq., Vol. 1. Lond. 1858, pl. XXII. No 1. p. 229, Chr. Lassen, Ind. Atlenti. II Bd. 2º Hälfte. Bonn, 1852. S. 815.

Begin ende voortgangh der Oost-Ind. Comp. 1 Vol. 1646 in-4° on trouve à la fin du premier Voyage des Hollandais aux Indes, sur la planche en face de la pag. 110, qui réprésente les monnaies courantes aux Indes en 1596, un dessin qui convient tout à fait avec le type décrit par Varthema, A cette figure de la planche se rapporte ce qu'on lit pag. 111, "ils ont (aux Indes) encore une monnaie, qu'ils appellent Pagodes, dont on trouve deux on trois espèces qui valent toujours plus de huit Tanga's. Elles sont frappées à Narsinga, Bisnagar et dans le voisinage par les Indiens payens, avec une idole, en forme de diable, assis sur une chaise, d'un coté; au revers un roi ou chef sur un char de triomphe tiré par un éléphant." On dit que le varaha avatara ou l'incarnation de Vichnou en sanglier était l'emblême des monnaies du royanme de Vidjayanagara dans le Dekhan 1, indiqué par les noms de Narsinga et Bisnagar, mais l'indication de l'avers convient assez bien avec le type commun des monnaies d'or nommées pagodes, qui présentent le plus souvent la figure d'une divinité, ou de deux ou trois, assises sur un trône, avec les jambes pliées ou debout, la description du revers toutefois semble simplement copiée de Varthema. Pour ce qui regarde le dessin de la planche, il me semble certain que ce n'est qu'un dessin de phantasie d'après la description de Varthema; le caractère entier le prouve et surtout que la divinité hindoue, que Varthema d'après l'usage de son temps nommait "un diavolo", a réellement la figure du diable européen du XVIº siècle, avec les cornes et pieds de bouc. Dans le siècle suivant le voyageur Gerret Vermeulen donne encore la même description des monnaies de Sumatra, comme valant de son temps, sans rien dire des deux relations citées, qu'il semble avoir seulement coniées. Il mentionne en outre, ce qui parait plus juste pour cette époque, une petite monnaie, nommée Kaxa, dont huit valent une dute d'Hollande 2. La notice remarquable de Varthema reste encore pour nous un problème numismatique inexpliqué,

petit in-40. pag. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Marsden, Nunium. Oriest. p. 735 note 1\*.—J. Prinsep, Indian Antiq. Vol. 1. p. 268.—Wilson, in Aniat. Res. XX. 569, 596.—Lassen, Ind. Alterth. IV, 1. p. 201.—Macheniae, O. Alderina. Vol. II. Calc. 1828. S. App. p. CCXXIV sq. CY. De Gebenhenerdige Fogusie von Gerret Fernenium aum Out-Indian. Amat. 1677.

Dans un ouvrage, qui semble peu connu, on trouve une lettre arabe écrite le 21 Juillet 1520 par Zein-ed-din, Seigneur de la ville de accident de accident de la ville de accident de Schaninthra (ou Samathra) au capitaine portugais Diogo Lopes, qui contient aussi quelones notices assez obscures, mais de quelque importance pour la connaissance des relations commerciales de cette partie de l'île. ' Outre des dinars d'or, probablement une monnaie étrangere, l'auteur y parle à plusieurs reprises de Thorniats d'argent (طرنيات فضة). Ces pièces furent prises par Manoel Falcao snr un bâtiment du Bengale, qui arrivait à Sumatra, et le Portugais rapace exigeait aussi du prince de Sumatra 120 Thorniats pour lui et 20 pour son serviteur. De même un autre Portugais, Gaspar Magalhaes s'était emparé par force de 200 Thorniats sur un bâtiment, qui veneit de Diu. de 500 Thorniats sur un bâtiment venu de Cambaie, de 100 Thornists d'un bâtiment venant d'Alicat (علكات) و et de 120 Thornists d'un bâtiment, qui arrivait de Barous (ابروس) a et appartenait au roi de Bengale. D'après ces judications répétées on pourrait déduire qu'une monnaie (d'argent) nommée Thorniat, probablement d'origine indienne, était alors en cours sur la partie septentrionale de la côte orientale de l'île et qu'elle était très répandue dans l'Asie, puisqu'elle est mentionnée de même dans une lettre arabe du

s Cf. Documentos Arabicos para a historia Portugueza, par Fr. João de Sousa. Lisbon. 1790. in-4o. pag. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce nom m'étant inconnu, je pense qu'il faut lire أنقرة comme chez Ibn Bathoutha. كنائوت chez Makrisi (de Sacy, Cirest. Ar., II p. 567) et Abd'erezazák (Nélices et Estenite des Mousers. XIV. p. 851, ou كتابوت comme sur les monnaics, le célèbre port du Malabar Calicout (Kállkoda).

<sup>&</sup>quot;Il y aurais pout-étre qualque doute ai ce nom doit évatendre de la ville de Bacou au le côte codécated de Sumaris, comme l'a pende ce sevant Fortuges, mois je usis bien certain que l'éditeur Join de Soma évest trompé en attribuant à Sumaris ne deut tetres écrites à j<sub>2j</sub> et publiées p. 78 et p. 195. Il me semble hors de doute que ce demier aom indique la ville offèbre de Guerrat, écrit d'une manière très-variec properts. (Cf. Juypholl, Lec. Geger. I. p. 16- IV p. 819; Ibn ajia, ches Arnold, Carnd. Ar. p. Ogy et de Cf. Mario II, p. 183, 193, 194; Ibn ajia, ches Arnold, Carnd. Ar. p. Ogy et de Cf. Mario II, p. 183, 194; Ibn ajia, ches Arnold, Carnd. Ar. p. Dept set de Cf. Mario II, p. 281, 194; Ibn ajia, ches Arnold, Carnd. Ar. p. Barocks, Barocks, Barocks, Barocks, Barocks, Barocks, Barocks, Augérique ches s'et l'activation de l'acti

Gouverneur d'Ormus (جرمزز) de l'an 1511, publiée dans le même ouvrage p. 52. Cependant il semble impossible à dire, quelle était cette monusie et à quelle langue le nom peut appartenir. Le savant éditeur Joso de Sousa n'a pu rien en dire (p. 128) et dans l'intéressant Mémoire sur les monnaies du Portugal et de ses colonies par M. Joaquim de Santo Agostiado 1. le nom est cité d'après João de Sonsa, mais sans aucune explication. Je n'ai pu découvrir ce nom dans aucune langue ni dans aucun auteur. Ni le voyageur italien du XVIe siècle Gaspar Balbi, ni Mendez de Pinto, ni João de Barros, ni Hackluyt, ni l'Ayeen Akberi, ni aucun des autres auteurs, que je connais, en parlent et j'ai bien dû recourir à la conjecture, que ce nom est fautif et qu'il a été mal lu. La conjecture qui peut paraître hasardée, mais qui me semble la plus probable est celle-ci. Une des espèces de monnaies la plus répandue à cette époque par le commerce dans l'Asie méridionale est celle que les Portugais nommaient et nomment encore Pardão. Je n'ai pu trouver aucune indication sur l'origine de ce nom , mais je pense <sup>2</sup> que c'est le nom يرتاب partáb <sup>3</sup> qui a fait naître par corruption a de pardão et qu'il fandra substituer pour طرندات

Il est bien étonnant, qu'une partie de l'île de Sumatra, qui a rempli longtemps un rôle assez important dans l'histoire des relations commerciales et religieuses de l'Asie méridionale, n'ait encore été, autant que je

je crois plus simple de l'expliquer par le Sanscrit *pratépa* splendeur de la monnaie, ou du roi, qui la fait frapper.

Memorias de litteratura Portugueza, public, pela Acad. Real das sciencias de Lisboa. Tomo I. Liab. 1792, in-4o. pag. 424.

s Cf. Le témoignage de l'historien persan Abd'-errazzák Samarkandi († 1482) et la noto de M. Et. Quatremère dans les Notices et Extraits des Mauscrits. T. XIV. p. 363, 300, 2 On pourrait supposer que ce nom tire son origine de la figure d'un archer, mais

<sup>\*\*</sup>Creit un rapprochement post-être carieux qu'Ibn-Khordashèh (240—260 K) ce nommant après Diphah (Java) le cit de Diper ("j.-2h"), dit que ches lui ont cours les dirbens dits distatricise ("Z.julial") adj. 31) Cr. Jeren, de 1865. I. p. 66, 289. On consult la conjecture, qui dérire ce moi du pres attère, no pourraiem pas plutte preser que c'est le même que x.J. 52 et qu'il indisperait ese momaie indoceptiques Cr. p. 88.

sache, explorée par aucun savant curopéen. Sans doute on y trouverait bien encore des vestiges d'une civilisation longtemps éténite et probablement quelques restes importants pour l'histoire de l'Archipel indien dans l'époque encore si obscure du moyenage.

Tandis que les rares indications des anciens auteurs citén n'ont pas encore cité confirmées par la déconverte certaine de monnaise analogues, un hasard heureux m'a fait consaître quelques monuments numismatiques anciens d'un point fort intéresseut sur la côte opposée ou occidentale de Sumatra. Depuis longtemps l'ou comnaissait d'après les géographes arabes et persaus, ainsi que par la notice de Marco Polo le nom d'une ville assex importante dans le commerce des orientaux, le Fautsour des Arabes. ¹ Les textes orientaux ainsi que ceux de Marco Polo n'étant pas toujours d'accord dans l'orthographe du uom, les savants d'Europe, qui n'avaient pas pu étudier les sources indigènes, héstèrent toujours et dans la manière dout ce nom toit s'érêire et dans la tédition de sa position géographique. Quioique

<sup>1</sup> Le marchand persan Soleyman (c. 237 H. 851 de J. C.) est, je erois, le premier anteur arabe chez qui on trouve le nom , فنص, un demi-siècle plus tard Abou-Zeyd écrit , قدم, (Cf. Reynaud, Relation des voyages T. I. p. \* et 1.1, T. II, p. 10. Peu après Masoudy en parle T. I. p. 338 de l'édition de Paris 1861, où l'on trouve cependant la mauvaise leçon قنصر Dans l'édition de Carwini par M. F. Wüsteufeld. Vol. II. Gött. 1848 on lit encore p. ميصور ۱۵. Bakoui avait déjà bien ln dans son manuscrit de Cazwini , wais (Notices et Extraite des Manuser. II. p. 415), leçon adoptée par M. Gildemeister, (Script. Arab. de rebus Indicis. Bonnue, 1838 p. 71 et 209.). Dans l'édition d'Aboulfeds p. ٢٠١ on trouve . Les Mss. de Marco Polo donnent Fansur, Fanur, Fanfur, Famfur, Franzur, qui s'expliquent aisément comme les variantes arabes par l'écriture. Combien les Malais du détroit de Malaks ont perdu le souvenir et la connaissance de leur histoire, est prouvé par l'édition des Anneles Malayes (شحرة علام), publiée à Singapore, où dans une tradition remarquable sur la propagation de l'Islam dans l'île de Sumatra on trouve p. vr نكرى نصورى. Le Dr. Leyden, Moloy Annals. Lond. 1821, p. 67 a traduit de même "the land of Pasuri," tandis que les bons Mes. ont conservé la leçon ننصورى.

Herbert de Jager. Valentijn, Werndley 1 eussent déjà montré le vrai chemin en indiquant la vraie forme du nom et sa position sur quelque partie de la côte occidentale non loin d'Atjih, on continuait toujours à chercher sa place dans la partie opposée de l'île et même l'auteur, qui a le plus contribué à la connaissance de l'histoire et de la géographie de Sumatra, W. Marsden, croyant encore devoir placer Fantsour sur la côte orientale ou aur le détroit de Malska, confondit l'ancien nom avec celui de Campar ( ) L'hypothèse que les anciens navigateurs passèrent toujours le détroit de Malaka, sans toucher à la côte occidentale de l'île, est comme dans ce nom, la cause de beaucoup d'autres erreurs dans la définition des anciens noms géographiques dans les itinéraires. C'est un savant hollandais. le Dr. Van der Tuuk, qui, je crois, le premier est parvenu à reconnaître les restes de l'ancien Fantsour dans le lieu nommé aujourd'hui Loubou tous. Le nom même de Fantsour semble avoir son origine dans la langue Batak, où -- pantjour signifie entre autres un tuyau d'eau ou aqueduc, ensuite une place de bains, un port 2. L'ancien nom s'est conservé dans les traditions locales et aurtout par le souvenir du théologien ou philosophe panthéiste Hanzah Fantsouri, dont les écrits ont été en grande partie détruits comme hérétiques par les zèlés musulmans . Pendant le séjour du Dr. van der Tuuk on découvrit dans cet emplacement un certain nombre d'antiquités bientôt dispersées et perdues, ainsi que quelques pierres de bague gravées et plusieurs monnaies. Il réussit d'en acheter quelques unes, qu'il eut l'obligeance de me céder et que je crois pouvoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Valontijn, O. en N. Oost-Indien. Vol. V. 1. p. 21. — G. H. Werndly, Meleische syrsathmat, Amst. 1738. p. VII et 354. — La lettre de Herbert de Jager au célèbre naturaliste G. E. Rumphius datée de Bataria, du 25 Férr. 1889, ebet M. B. Valentini. Maxeus Missersus, Frankf. am. 1704 in fol, 3e Partie, p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans son édition de Marco Polo et Hist, of Sanatro p. 5 et après lui encore M. M. Bürch et Neumann, dans leur traduction de Marco Polo, Leipzig 1845, p. 582.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> van der Tunk, Batalach Woordenbork, p. 375, 327 et p. 228 sous is mot x - ov-x.
<sup>4</sup> Comp. les auteurs cités et Joura, Aniel. Tome IX. Paris 1832 p. 127. Il serait bien à désirer, que Mr. van der Tunk publist ce qu'il a rassemblé sur ce personnage jais si célèbre.

considérer comme l'ancienne monnaie de cette partie de Sumatra. Ce sont de petites pièces en or et en argent d'un type fort simple et qui se rapproche de celui des anciennes pièces d'argent de Java 1. Cependant il y a dans le petit nombre de pièces, que j'ai acquis, des variations du même type, qui semblent indiquer une origine un peu différente, ou plutôt la différence d'un grand laps de temps dans l'art de monnayer de la même contrée. La plus petite et la plus belle, ne pesant que 0,26 gr., a d'un côté une immense carrée três régulière, formée de quatre carreaux en forme d'étoile ou de ficur et au revers un caractère sanscrit, Comme la position de ce caractère n'est pas certaine, on pourrait y voir la même forme que sur une des espèces en argent de Java मा má ou भा bhá: en tournant la figure le caractère indiquerait II prû. La première lecture me semble la plus probable, mais niême en admettant la dernière, comme il y a tant de mots sanscrits, qui commencent par cette syllabe, il serait trop téméraire de hasarder quelque conjecture sur le mot indiqué ainsi par abbréviation. Le plus simple serait de penser à un nom de monnaie, mais je n'en connais aucun qui puisse convenir, on ce qui ne me semble pas anssi probable, d'y voir un nom de la ville ou de la contrée. Malheureusement le nom sanscrit de Fantsour ne nous est pas encore connu et le signe parlant nous reste encore une énigme. Mais ce qu'il semble nous dire assez clairément c'est que l'importance de l'antsour est bien plus ancienne que les voyages des Arabes et Persans dans ces contrées et que la civilisation hindoue s'y est fait sentir aussi dans des temps bien réculés, Que cette pièce n'appartient pas à Java, mais au pays où elle a été trouvée, me semble très vraisemblable par la différence avec la monnaie ancienne

d'or de Java déjà décrite. Les autres pièces en or trouvées sur le sol de l'ancien Fantsour sont du même type, mais un peu plus grandes et d'une fabrique barbare; le poids varie de 0,73 à 0,85 gr. L'incuse n'offre que peu de variété dans la forme, mais le caractère du revers, qui semble 17 pd est d'une evécution fort rude et laisse à peine voir autre chose qu'un petit trait droit avec un point au milieu frappé en entaille. Une seule pièce en argent est exactement semblable et piese 0,15 gr. Ce peu de monanies et quelques pierres gravées de bagues, qui ont une grande ressemblance avec quelques pierres gravées de bagues, qui ont une grande ressemblance avec quelques pierres arciennes persanes, voilà tout ce qui ujusqu'à présent nous est parenes d'une ville juisi importante, mais le hasard même, qui m's fait acquérir ces monuments numismatiques, me fait présumer qu'il en existera bien d'autres, soit cachés encore dans le sol, soit dispersés, comme on m'assure, dans la possession de quelques employés du gouvernement hollandais, où ils se perdent le plus souvent sans aucun profit pour la science.

L'indifférence sur tout ce qui se rattache aux études et à la science, qui règne si souvent parmi les europénes aux Indes, l'usage de rassenbler ces objets comme simples curiosités, qui après s'oublient et se perdent, l'ignorance absolue des indigènes sur l'intérêt de ces monuments
historiques, qui pour eux n'ont de valeur qu'en se transformant dans le
creuset en matière d'ornements, non, à ce que je crois, le manque de
restes de l'ancienne civilisation dans plusieurs parties de cette lie importante, voilà les causes principales pourquoi après bien des années de
recherches, nous ne pouvons rien dire de plus sur les moumaies de l'époque
hindoue de Sumatra.

Celles qui nous restent à mentionner se rapportent au temps plus moderne après l'introduction de l'islam dans cette ile, et chose asses singulière, tout ce que nous en connissous jusqu'ici se rattache aux états de la pointe septentrionale et de la côte orientale de Sumatra. De la côte occidentale, des nombreux petits états, qui ont existé, même de l'empire de Menangkubau, judis si grand et puissant et dont l'éclat s'étendit bieu

loin dans les contrées voisines, nous n'svons pu découvrir aucun monument numismatique '.

Nous commençons avec le royaume d'Atjih (4-1), qui s'étant successivement élevé sur les ruines des petits états voisins, qui fleurirent auparavant et se succédèrent dans le commerce, Days, Lambri, Pedir, Samoudra, Përlak Pasei, Arou et autres, commença a étendre son pouvoir à l'époque que les Portugais pénétrèrent dans ces mers et qui, avant sontenu bien longtemps une lutte acharnée avec les Portugais et Hollandais et étant parvenu à son apogée dans le commencement du XVIIe siècle, déclina ensuite à son tour et tomba enfin dans un état de dissolution interne si déplorable, qu'une occupation par le gouvernement hollandais pourrait sembler non seulement une nécessité mais un bienfait. Le nom de cet état et de sa capitale a été écrit par les peuples de l'Europe d'après leur prononciation d'une manière si différente, que quelques savants semblent n'avoir pu le reconnaître; chez les Portugais; Achem; en Latin: Achen, Acen: en Italien: Assi: par les Français: Achem. Achen. Achin. Atcheh: les Anglais: Atcheen, Acheen, Achi; les Hollandsis: Atchein, Achem, Achim, Achin, Atchin, Aetchyn, Atjin, Atsjien, Atsjeh etc. 1. L'histoire de cet état ne nous est encore qu'imparfaitement connue, en partie par les historiens portugais et par les narrations des voyageurs français, anglais ct hollandais surtout dans le XVII siècle, en partie par les chroniques

D'après la relation du premier vorage comm des Français à Sumatra en 1529 «Jes natorels de la côte occisionale n'ent de monnaie que celle qui leur est apportée disilieur; mis elem schate et leurs ventes se font a posid d'or. Data le Journal du Vorage de Jean Parametire, de Dieppe, qui visita le port d'Andripoirre (Indrapoura), on troute mentionnée les nous facte (pour tabil) et expess (pour respect (Indrapoura), celin, Recherches ser les repapes et découertes des aurigateurs Normande etc. Paris, 1832; inde, p. 214, 250, 311.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dans le même Chapitre XL de Gaps, Balbi, l'aspir dell' Indie Orientali. Venezia. 1800 on troure écrit de trous manières assa que l'auteur semble s'être aperçu qu'il ségiassit du même pays: "il Ré del Dépis", "el Regno del Decis", "il Rè di dir. La lettre d'ajoutée à plusieurs nons qui commencent par une voyelle, est une creux d'écriture, nos par la particule de, comme Dachem, Dara, Dava et de l'écriture, nos par la particule de, comme Dachem, Dara, Dava et de l'écriture, nos des la particule de l'écriture, nos de l'écritures de l'écriture, nos de l'écritures de l'écriture, nos de l'écritures de l'écritures

malaies généralement sèches et dénuées d'autre intérêt que celni de la chronologie. Encore les différentes rédactions des chroniques d'Atiih, que nous avons pu comparer, ne sont pas toujours d'accord dans les noms et les dates. Nous connaissons celles publiées dans le I Vol. des Malayan Miscellanies, Bencoolen, 1820. Nr. 111, par M. Ed. Dulaurier dans le Journal Asistique, 1839. II. p. 47 suiv., par T. J. Newbold, dans le Journal of Madras Literature, Vol. III et IV, dans le Journal of the Indian Archipelago, Vol IV, Singapore, 1850, p. 598, l'extrait donné par Marsden, dans sa Chrestomathie Malaie, p. 131 et les notices dans son History of Sumatra, p. 406 suiv. Mais tous ces moyens laissent encore beaucoup à désirer et donnent souvent de graves difficultés par la corruption et la diversité des textes. Nous ne serions même pas venus à bout d'expliquer quelques pièces, pour lesquelles les chroniques malaies aussi bien que les auteurs européens ne pouvaient nous donner les lumières nécessaires sans le secours d'un manuscrit malai de la Société Asiatique de Londres, dont nous devons la connaissance à M. van der Tuuk. Pour les temps modernes nous n'avons que les relations pas trop satisfaisantes de M.M. Anderson, T. Braddell et Ritter,

Malgré toutes mes recherches je n'ai pu parvenir qu'a découvrir un certain nombre de monnaies de ce royaume, qui longetemps edièbre par son pouvoir et son commerce, semble aussi avoir été un des plus riches dans l'Archipel indien en monuments numismatiques. Comme dans la plupart des autres parties de la numismatique de l'Archipel, les monnaies d'Arțih ont la difficulté qu'elles ne donnent presque jaunisis ni le nom de la ville, ni la date, que l'exécution du plus grand nombre est très harbaret et que par conséquent elles sont difficiles à lire et surtout que les seuls noms et titres devient être déterminés d'après les données historiques souvent encore assez incretaines et contradictiers. Les dates du règue de plusieurs rois d'Atjih diffèrent assez notablement dans les chroniques et il n'est pas toujours possible de déterminer le choix par les indications trop fraguenties des auteurs européens. Enfait les noms et les titres du même prince

ne sont pas toujours indiqués intégralement dans toutes les chroniques malaise et ce n'est qu'à force de recherches et de combinaisons, même par quelque heureux hasard, que nous espérons pouvoir porter quelque lumière dans cette partie.

Depuis nombre d'années je connaissais les monaises des quatre reines, qui s'étant succédées et maintenues dans le pouvoir d'un état si remuant et violent, ont le plus attiré l'attention des voyageurs et écrivains européens. Ces pièces se ressemblent toutes par rapport au type et s'expliquent assex aisément d'après les chroniques malaies. L'examen de la collection de Marsden dans le Musée Britannique me fit connaître quelques pièces postérieures, mais il restait une grande lacune pour toute l'époque antéreieure. M. Fréd. Soret, de Genève, ent l'obligeance de me faire connaître le premier une pièce indéterminée de sa collection avec le revers de Unité. D'après toute la fabrique j'étais sûr que cette pièce devait paprateur à l'Archiple indien, mais je ne pouvais rien déterminer avec certitude. Plus tard je découvris quelques autres pièces avec le même revers, qui à l'aide des chroniques malaies me mirent non seulement en état de les attribuer à Atijh, mais saussi d'en fixer l'époque.

Quoique la plupart des chroniques malaies fassent remonter la dynastie d'Atjih i jusqu'au commencement du XIIIs siècle avec l'arrivée de Djoban Schah ' à Atjih en 601 (1205 p. C.), ce n'est guère qu'après l'usurpation du pouvoir par Sultan Saláh-ouddin environ 1521, qu' Atjih devint un état indépendant et commença par la conquiète de Daya et de Pedir d'acquiérir une importance croissante. Selos Joãos de Barros, les princes de Daya et

Un arant Allenand (Alp. Liberster. Zeiney, Halle 1843, Erg. Ill. § 3108) pened que co non sersit une futer dans la chronique publice par M. Dalaurier et qu'il fludrait lire le titre consu persan ; 'L' ω'<sub>1</sub>ω- Djehalt Schah, Seigneur du Monde, mais non seniencent tosse les meuscries sont discord dans ce non; les teasis; comme nou verrous, assex souvest orpriné sur les memasies des rois de cette d'grante, qu'on pourreit pourreit pour de la peut-fere nomme Djehanides. Comme o premier aptice de l'indainsies devenu roi, selon la tradition, vennit des pays situés au-dessuz du vent, ce nom somble appar-teurir à quelque partie de l'Indai, peut-dete la Cambie ou Guerrete.

d'Atjih étajent à l'époque de la conquête de Malaka par les Portugais encore les vassaux du roi de Pedir, ses esclaves, à qui celui-ci avait confié le gouvernement de ces provinces. Sur la prière du gouverneur d'Atjih le roi de Pedir accorda à son fils aîné Radja Ibrahim le gouvernement, mais celui-ci commenca bientôt non seulement la guerre contre le gouverneur de Daya, mais s'étant emparé de l'artillerie et des munitions de guerre d'un vaisseau portugais, il commença ses conquêtes en chassant son ancien maître de Pedir, et devint bientôt l'ennemi acharné et redoutable des Portugais 1. Un grand nombre d'auteurs portugais parlent de ce Roi, mais toujours sous le même nom d'Abrahemo, qui ne se trouve, autant que je sais, dans aucune chronique indigène. Le plus grand nombre des auteurs malais, qui n'hésitent pas à donner le titre de Sultan à une série de rois avant le XVIe siècle, mentionnent à cette époque le Sultan Saláh-ouddîn, le fils du Sultan Ali Moghâyat Schah, qui succéda le 12 Radjab 917 (5 Oct. 1511) au Sultan Ali Ri'áyat Schah (على رعاية شاه). La durée de son règne n'est pas aussi certaine; les auteurs portugais, autant que je sache, n'en disent rien et les chroniques malaies différent d'environ dix ans; la chronique publice par M. Dulaurier lui attribue un règne de 18 ans, trois mois, vingt-huit jours, les autres de 28 ans, trois mois, vingt-

Cf. Do Asia Decede Terriera Porte secondo. Linbon, 1777, Lirr. III. Cap. I. p. 243 ago. Ce n'est qu'en partie que le Bountanou-salatia, différant entièrement des autres chroniques malaies, convient avec l'intérorien pertugais. D'après cet auteur malai, , les grant de la commença son règne un dimanche (r) le premier du mois Djeumali-l-avai de l'an D13 de l'Itigérie (8 Sept. 1407). Ce fui tui qui le permier adepta l'Hainisme et fit observer soigneus-ment les préceptes du prophète. Il fut célèbre par sa puissance et uniquem Pedir (<sub>1</sub>, 24) assarte (<sub>1</sub>, 2-4) et puissance martes parce de moisrès importance. Son rigien dura 14 anne et 7 mois et il mourat dans l'un 053 H. (19212). Avrat lui il il n'y est point de moisrès de 13 million et il mourat dans l'un 054 H. (19212). Avrat lui il il n'y est point de rois de 14 million per l'après per l'anni 1823, per l'après de l'apr

huit jours. Tons conviennent qu'il fut détrôné par son frère, selon l'un lundi le 4º, selon l'autre, lundi le 14º jour du mois de Dsoul kadeh; le lundi conviendrait avec le 14º du mois cité pour l'an 946 (22 Mars 1540) et comme la chronique de M. Dulaurier contient beaucoup d'erreurs fort graves, nous croyons que l'autre date est la plus probable. C'est au roi Saláh-ouddin, que je crois pouvoir attribuer la plus ancienne monnaie d'Atjih, que j'ai pu découvrir jusqu'ici et qui se trouve dans la collection de M. Sorct à Genève et dans la mienne. C'est une petite pièce en or comme les suivantes, de l'espèce que les Malais nomment suas ( ....). L'avers porte, comme sur les suivantes, simplement السلطان العادل le Roi juste. On trouve ce titre sur les monnaies des derniers Houlagouides, des Djoudjides, ordinairement joint aux autres titres et noms de prince, rarement sans complément, et sur quelques monnaies des Sultans Patan de l'Hindostan. C'est à l'imitation de ces derniers, je crois, et peut-être aussi comme une espèce de légitimation de la dynastie nouvelle, que cette formule est exprimée, Cependant il faut avouer que ce titre de Roi Juste, common aux rois d'Atjih pendant le XVIº siècle, contraste singulièrement avec le règne arbitraire, injuste et cruel du plus grand nombre de ces despotes. Comme quelques Sultans Seldioukides. Patan et autres les rois d'Atiih portent. outre une série d'épithètes pompeuses, ordinairement dans les chroniques celui de l'ombre de Dieu dans le monde (طَلُّ اللَّه في العالم).

formes Sálehh-ad-din, Seleh-addin, Salleh oodeen laissent quelque incertitude sur le premier mot: le texte malai publié par M. Dulaurier donne . مانح eelui du Boustánou-s-saláţîn ملح الدين, la monnaic rieu que ملح Dans les lacabs ou titres honorifiques composés avec , il n'est pas rare, sur les monnaies de l'Inde, que ce mot soit omis; aiusi les monuaies du roi de Malwa Ghiáth-ed-dîn portent toujours simplement غنات Ghiáth. Ainsi le surnom connu ملح الدين Salâh oud-slîn (la Paix de la religion) pourrait peut-être omettre son complément, mais quoiqu'ou rencontre des etc., je ne conجيل الدين وكريم الدين وغليم الدين وعظيم الدين وكريم الدين وكري nais pas d'exemple de la forme مائح الدين. 2 Nous ne savons aucun moyen de lever cette difficulté, qu'en supposant que le graveur aura confondu les deux mots alle et aura raccourci le titre honorifique. Ces corruptions de noms et de formules arabes ne sont pas rares dans l'Archipel indien, où l'arabe était toujours une langue savante et étrangère. En tout cas, il me semble certain que cette monnaie appartient au Sultan Salâh oud-din, le seul de ce nom de cette dynastie. On ne trouve rien sur son origine dans les chroniques malaies, mais notre monnaie nons apprend qu'il fut le fils de son prédécesseur Sultan Ali Mogháyat Scháh (Boustánou-a-sal.) ou Ali Riáyat Scháh, selon les autres chroniques.

Comme nous avons vu, Saleh oud-din fut déposé par son frère qui porta le titre de Ali' oud-din <sup>2</sup>, chez les anteurs portugais corrompu en Alaradin, auquel les chroniques malaies si sobres en détails ont la contunue d'ajonter le sobriquet de Kahir ; pri 2. On a souvent pris ce mot dans un

M. Garcin de Tassy, Journ. As. 1854. I. p. 468 cite صلحة pour فويد الدين pour فويد الدين

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le nom de c<sup>-0, 2</sup> Sălih, seist (personnage) pas rare dans l'histoire ancienne des musulmans, est devenu un des titres particuliers aux religieux spiritualistes (Joses As. 1853. I. p. 4789).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est une faute d'impression, que la traduction de M. Dulaurier p. 61, ligne 4 rend: "Sultan Seiah-eddin" au lieu d'Alá" oud-din, comme porte le texte, p. 51.

sens mauvais, comme tyran, mais les détails du Boustánou-s-salátîn pronvent qu'on doit plutôt comprendre ce surnom dans le sens de conquérant, dominateur, comme il est aussi appliqué à Dicu, le dominateur et venzeur. Selon cet anteur malai le Sultan Alá-ond-dîn Riáyat Scháh, fils du Sultan commença على معالدين رعاية شاه ابن السلطان على منعاية شاه Hi Moghiyat Scháh الم son règne un lundi dans le matin, le 20º du mois Dzon'lkadah. Il donna une force légale aux contumes d'Atiih et envoya des ambassadeurs au Sultan de Roum ou de la Turquic à Constantinople , dans l'intention d'affermir la vraie foi 1. Le Sultan de Ronun lui envoya plusieurs artisans habiles et surtont ceux qui excellaient dans la fabrication de la grosse artillerie. Pendant son règne on fit des canons d'une grandeur extraordinaire et ce fat lui qui construisit la citadelle d'Atjih et fit le premier la guerre contre les infidèles en attaquant lui-même Malaka. Il fut juste, sévère et sous tous les rapports un roi illustre; donc il est connu par le nom de feu le conquérant (مرحوم قبار). Il ent cinq fils: Sultan Abdoullah , عبدالله , Sul-رايفت دتفقف Sultan Yghat di tangkap ، عفل Sultan Housein , حسير et Sultan Yghat Abdoul-djalîl اينت عبد الجليل. Sultan Abdoullah devint roi de Ghore on Aron (غورى باليت هارو), c'est pourquoi qu'on le nomma Sultan Ghore et Yghat di tangkap (فرياه بي), Sultan Moghal devint roi de Priâman (سلطان غوري) fut tué par son père percequ'il était plus anducieux que ses frères, personne dans ce temps n'osant s'opposer à lui. Sultan Housein et Yghat Abdoul-djalil restèrent chez leur père, dont le règne fut de 28 aus et 9 mois. Il mourut l'an 975 de l'Hégire (1567/8) et fat succédé par son fils على رعايد شاه Sultan Housein, qui prit le titre de Sultan Ali Riáyat Scháh على رعايد شاه et commença son règne dimanche le premier du mois Safar. Le premier Safar de l'an 975 fut un Jeudi (7 Aout 1567), mais tomba en 974 sur un

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. von Hammer, Geach. des Osman. Reiches. III. Bd. Pesth, 1828. p. 402, fait mention de cette ambassade d'après une dépèche de la légation de Venisse du 12 Juin 1562: "Giunto dell' India Ambassadore del Re d'Assi domanda artigleria per difenderai dai Portogesi", mais il semble n'avoir pu deriner qui était ce roi "d'Assi."

Dimanche (18 Août 1566), et en 976 sur un Lundi (26 Juillet 1568). Lec chroniques dans les Mal. Mise. et le-Journ. of the Ind. Arch. donneut à peu prèsla même date: Dimanche, le 15 de Safar de 12n 973 (le 21 Août 1567 fut un Jeudi) et ainsi sans l'indication du jour celle de Newbold. Celle de M. Dulaurier nomme aussi un Dimanche, le 15 de Safar, mais de l'au 904 (le 18 Dec. 1556, qu'in fun un Vendreul), Nous n'avons pas le moyend'ajuster ce différent, mais il nous semble le plus probable non seulement par le nombre et la valeur des manuscrits malais, mais aussi par la date citée de la dépéche italieune, de rapporter sa mort à l'un 973.

La pièce très bien conservée de ce prince, que je possède, est exactimét sembhalle à la précédeute. L'envers a la même formule المشاق المدان المدا

Nous ne comaissons pas encore de monuments monétaires de son accesseur Housein Schâh, ni des règnes éphémères du jeune Sultan (أح حقوق Schâh, ni des règnes éphémères du jeune Sultan (أح حقوق Schâh, si fornichable pour les Portugais de Malaka, ni du Siltan Bouynog (خو سائح), mais j'al pa sequérie une pière, qui se trouve aussi dans la collection de M. Soret, qui doit appartenir au successeur du dernier prince. C'est encore le même type, avec le même envers, nuis l'est true du revers nuis édaints du sidistice n'a lougtemp fait hésites. J'ecrois ture du revers nuis c'étant pas très distincte n'a lougtemp fait hésites. J'ecrois

عد الدين اين فرمان شاد Bourtant avec sureté pouvoir lire la légende ainsi: عد الدين اين Alá-oud-dîn fils de Firmán Scháh. Mais qui a été ce roi d'Atjih? Dans la chronique malaie publiée par M. Dulaurier on trouve un Ala'eddin Riayat Schalt, qui est nommé petit-fils du Sultan Firman Schalt et qui règna de 1588 à 1603. De même chez Marsden, p. 433, tandis que la chronique dans les Malayan Miscellanies dit qu'il fat le fils du Sultan Bouvong et qu'il règna de 996-1011 (1587-1602). D'après la chronique malaie de Newbold ce fut le général Moratiza, qui avant tué le roi Mansour Schah, la reine et plusieurs nobles, se constitua gonverneur du jeune prince (Sultan Bouyong), issu du mariage de la fille unique de Mansour Schah avec le roi de Djohor. Après trois ans l'ambition poussa le gouverneur de tuer unssi le jeune prince et de s'emparer du trône sons le titre de Salthan Ala-eddin Riayat Schah (996-1011). La chronique traduite dans le Journal of the Indian Archipelago l. c. p. 599 dit; que le Sultan Bouyong étant mort le 17e du mois Dzoul-kadah 996 (8 Oct. 1588), il fut succédé par Firman Schalı (!), le fils de notre aneieu roi, avec le titre de Sultan Ala-oodin Rayait Schah. C'est encore le manuscrit du Bonstánou-s-salátîn, qui, je crois, éclaireit ces traditions différentes et nomme ce prince, tout-à-fait conformément à notre monnaie: الدين رعاية شاة ابن سلطان قرمان شاة Alá'ond-d'in Riávat Scháh, fils du Sultan Firmán Scháh, Le hazard nons a fait déconvrir une confirmation des plus certaines, puisqu'elle est du temps même de ee prince. Il y a plusieurs années, que par l'obligeance de M. J. K. J. de Jonge j'eus l'occasion d'examiner aux archives du royaume une lettre diplomatique, datée du 11 Decembre de l'an 1600 et envoyée par le prince Maurice de Nassau avec la flotte de la Zélande au roi d'Atjih. Les envoyés arrivèrent à Atjih en Août 1601, le Sultan fit mettre son sceau sur la lettre et la reuvova avec des ambassadeurs, qui arrivèreut en Juillet 1602 dans les Pays-Bas. Cette pièce avant longtemps été ignorée, le scean est encore très distinct pour la légende principale 1, qui porte tout comme

C'est bien à tort, que M. Wap dans son ouvrage: Het Gezanteckop van des Salten van Achin. Rott. 1862. 8: pag. 86, s'est fäché que les arabisants en Hollande

notre monnaie المسلطان علالدين بن مومان شاء le Sultan Ala'ouddin fils de Firmán Scháh. Je pense donc qu'il ne reste plus auenn doute sur la détermination de cette pièce.

Par rapport à ce qui précède il y a encore deux points, que nous n'avous pu éclairer, d'abort qui était ce l'irmán Schâh, dont Alfa-oldati était le fils, ensuite pourquoi la pièce diplomatique a été rapportée en Hollande par les authassadeurs d'Atjih. M. de Jonge peuse, que la lettre a reçu le secan du roi d'Atjih comme preuve, que les envoyés avoint rempil ieur mandat ', mais je doute que la diplomatie de l'Inde, aussi peu que celle de l'Europe, commisse un tel usase.

Peu de mois auparavant, en Novembre 1600, le roi d'Atjih, sams loute dans des dispositions politiques bien différentes, avait refusé d'accepter une lettre du prince Maurice, offerte par le vice-amiral Paul van Caerden, à ce qu'on dit, sur l'instigation d'un moine portugais, qui fit croire au roi que le parchemin était fait de peau de truie <sup>3</sup>. Cependant la lettre renvoée et scellée par le roi d'Atjih oat sussi écrites ur parchemin.

C'est sous ce roi que les premiers vaisseaux hollandais visitèrent Atjiè et que nous trouvons indiqués quelques détails sur le système monétaire de cet état. Le pilote auglais, John Davis, qui se trouvait comme espion auglais sur les vaisseaux hollandais, le Lion et la Lionne de la Zélande, qui vinrent à Atjih en Juin 1599, dit dans son rapport au comte d'Escande qui vinrent à Atjih en Juin 1599, dit dans son rapport au comte d'Escande les habitants d'Atjih, aont différents noms de valeurs, comme Cashes, Shas, Conpan, Pardan, Tayell; j'ai vu senlement deux espèces de monnaie, l'une d'or, l'autre de plomb; celle d'or est de la grandeur d'un penny, elle est aussi commune que les sons en Angleterre et est appécé Mar, l'autre ca

n'ont pas pu ou vouln donner l'explication de son mauvais dessin de ce sceau. L'original même n'est plus distinct dans une partie de la légende marginale, qui ne semble contenir que des formules votives ordinaires, mais il paraît bien peu raisonnable d'exiger l'explication du socau d'un roi masulman peu connu d'après une copie mai faite.

De optomet van het Nederlandsch gezag in Oost-Indié He Dl. 's Gravenh. 1864. 8°. pag. 255. A peu près de même M. Wap, l. 1 pag. 17.

<sup>1</sup> Cf. M. de Jonge, l. c. pag. 231. — Begin en Foortgang der O. I. C. Reis van P. Both en P. van Caerden, p. 2 agg. Valentyn l. c. p. 26, 27.

comme un petit jeton de plomb, comme ceux dont se servent les marchants de vin à Londres, nommée Caxas. Seize cents cashes font un mas; quatre cents font un Cowpau." 1 Parmi ces noms il faut distinguer ceux qui indiquent les monnaies du pays et les étrangères, ceux qui expriment une valeur de compte et les espèces monnayées. Le pardan est sans doute une mounaie étrangère, primitivement de l'Inde, peut-être la même qui porte en Persan le nom de viv, et qui, imitée par les Portugais dans le XVIe siècle et répandue sous le nom de Pardao dans toutes les contrées de l'Asie méridionale, est évaluée par João de Barros (Asia, I. 2. p. 68) à 360 reaes. Le pardao étant évalué à un quart du tahil, exprime donc la même valeur, qui, dans les ouvrages malais est ordinairement indiqué par le nom de paha di ou de pâonh, enisse ou quart d'homme on d'animal, comme soukou ( S - ) un pied ou quart d'animal, pour un quart de réal. De même en Batak hae, cuisse, est nussi la seizième partie du poids d'ar tail. Le tahil (تاهيل on تاهل) est un des noms les plus répandus depuis le XVI « siècle jusqu'à nos jours en Chine, dans les contrées de l'Indo-Chine et dans l'Archipel indien, mais tonjours, à ce que je erois, comme valeur de compte ou comme poids, non comme valeur monnayée. 1 Quoique la langue et les formes de transition ne soient pas

Comme ce passage a éch traduit pou enzetement, il sera utile de citer le passage de foriginal dans l'edition assex rave de Purchas hi Pigriraes. The First Part. Lond. 1925. F. Third book. p. 122s. "They have divres ternes of payment, as Cautes, Mex. Copers, Parten, Nyuff. 1 only ass two pieces of coine, the one of Gold, the other of Lond, that gold in of the bignesse of a penny, it is as common as pence in England and in smanch May, the other is like leaked Token: such as the Vintaers of London use, called Causa. A thousand size hundred Castes make one Mes. Foure hundred Castes make one Mes. Foure hundred Castes make one Mes. Foure hundred Castes make one Gogme.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Dilamire dit dans une note su Cude Meritime de Metros (Cilierino de lois series, par J. M. Fardessua, Tome V. P. Paris, 1845, 14-6.) p. 304. p. let ball est une pièce d'er qui vant caviron 7 francs 0 centines de notre monnaie; as relatur, du rerle, aries suirant les localities, dans L'Arbipel d'Ains. Il y en a ol l'on se erde de et reme de la commentation de la

encore certaines, il me semble pourtant très probable, que ce nom, comme d'antres est tiré du Sanscrit et une corruption de tola on tolaka qui indique un certain poids, de la racine toul peser. La relation du tola avec ses parties est différente dans les contrées de l'Inde, mais selon Colcbrooke (Asiat, Res. V. p. 93), les anciens codes de l'Inde donneut déjà pour le poids d'or la division du tolaka en 16 máscha's, qui est la même que la relation du tahil ou mas à Atjih et dans d'autres contrées de l'Archipel indieu. Les plus anciennes relations d'Atjih indiquent le tahil à 16 mas et le mas était une des deux espèces de mounaies, que Davis vit à Atjili. Ce nom mas ou amas (احس) signific maintenant dans l'Archipel indien non senlement une certaine monnaie d'or, un certain poids d'or, mais aussi l'or même. La dernière signification, qui est maintenant la plus commune, me semble dérivée de la première et ce mot aussi doit tirer son origine du Sanscrit máscha. Je pense donc qu'une petite monnaie d'or de ce mon a été répandue de l'Inde dans l'Archipel et v a fait imiter non seulement le poids et la mounaie, mais a aussi fait naître l'usage du nom de l'espèce pour celui de la matière d'or. Chez les Hindons où le rati, rakti on raktiká, 1 (dans l'Archipel Indien saga اساك le pois rouge avec une tâche noire de l'Abrus precatorius, servait à déterminer le poids ordinaire minime, on comptait pour l'argent 2 rati pour un mascha, pour l'or 5 rati pour un máscha (Cf. Colebrooke l. c. p. 93). D'après les recherches savantes de M. Edw. Thomas sur les aucieus poids de l'Inde 2, on ponrrait évaluer pour les temps anciens un rati à 1,75 grains of

donc une valeur à peu près le double de ce qu'indique M Dulaurier. Souvent le tahil d'or est compté au poids de deux pisatres. Ce u'est, autant que je sache, qu'en Cochin-chine qu'on a commoncé depuis la fin du siècle passé à mettre en cours des lisges d'argest, dent le poids indique le tahil.

<sup>1</sup> Co nem, comme tant d'autres nems de poids et de monnaice est tiré du règen végétal, et désigne proprement une espèce de fêre (phascolus radistus et doliches pilosus), et ensuite un poids, estimé différemment à 5, 8 ou 10 rakti's ou pois de l'abrus precatorius.

<sup>2</sup> On ancient Indian Weights, dans le Jours. As. Soc. of Bengal. Calc. 1864. p. 251. 1865. p. 14 et Nuaismatic Circuide. Vol. IV. London. 1864. p. 132.

Troy W. ou 0,113398 grammes, ce qui donnerait pour le máscha d'or 0,56699 grammes, un peu moins que le poids ordinaire des mas d'Atjili: maintenant le máscha est compté à 0,97184 grammes 1. Nous avons trouvé peu d'indications anciennes sur la monnaie nommée mas, qui plus tard indiqua dans plusieurs parties de l'Archipel une monnaie d'or de valeur différente. Mendez Pinto mentionue pendant son séjour en Chine ...hum maz, que vao cinquante reis" (Peregrinação T. I. Lisb. 1829, p. 362). ce que le traducteur français Bernard Figuier a rendu (p. 318) par ...un maz d'argent, qui vaut six sols et un liard de nostre monnoye", mais je doute fort qu'il s'agisse iei en Chine d'une pièce d'argent et penserais plutôt à une valeur, beaucoup plus petite que le mas d'or et évaluée probablement d'après le poids du mâseha en argent, Ailleurs, pendant sa captivité à Siak, sur la côte orientale de Sumatra, il raconte qu'il fut racheté pour sept mazes d'or, qui font en monnaie portugaise mille quatre cent reis, un demi crusado le mas (l. c. p. 91), ce que Figuier a expliqué "sept mazes d'or, qui valent environ huit livres quinze sols de nostre monnoye." Ainsi le mas d'or aurait la valeur d'environ 25 sous de France, ce qui répond assez exactement à la valeur indiquée ailleurs, lorsqu'on trouve le mas d'Atjih évalué à un sixième du réal de huit ou plus ou à un quart du risdale hollaudais, ou à un shilling anglais 2. M. Joaquim de Santo Agostinho évalue le mas de la Chine à 10 coudris (un poids) ou 40 reis, des Iudes à 50 reis, de Malaka à 4 Larins 1. Du reste, comme les poids du même nom variaient beaucoup dans les différentes contrées de l'Archipel

C.F. Prinsep, Joseps et Ind. Ind. ed. by E. Thomas, II Vol. 2, p. 10, 20, 97. En 8ep. 10.10 on compait 6 mad 42tjik dans un veil de hait, if one sadas un taltil, eja là une livre de gros (gond Vlassach)? ee qui semble sovir été le cours colitaire. C. l'egogée de lorges Rentertés, dans: Begie ne Fongé, der O. L. C. Vol. 1. V. p. 27. Quefquefois le cours montait à 5 mas le réal de huit. C. l'oppe de Ferre Pholi, ibid. p. 7, to ben salor Houttonnai l'avaitité et 4); 6 ou 5 juns le volume de l'estation de l'estation

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Menorina de litteratura Portugueza. T. I. Liub. 1792. in-4to p. 413 eq. L'Anglais Glanius, New Vogase to the East Indies, Lond. 1682. 12c. p. 151, parle d'une mounaire de Siam, nommée Moses, de la valeur d'environ une couronne d'Angleterre.

Indien, nous trouverons ici les mas différant en poids et valeur. Le quart du mas, selon Davis, portait à Atiih le nom de koupang في ce qui me semble encore indiquer non une monnaie, mais une valeur de compte, L'origine de ce mot ne m'est pas encore très claire et le crois qu'il y a quelque confusion dans l'explication de ce nom par le Dictionnaire Malai de Marsden. On y lit pag. 452: "nom d'un coquillage, moule: monsaie du Japon qui a cours dans quelques pays malais." De là semble tirée la note de M. Dulaurier, p. 444 des Lois Maritimes: "Le koupang est un coquillage qui sert de monnaie au Japon, et qui a cours dans les pays malais: c'est une des divisions du mas." Marsden a probablement voulu dire ou bien il devrait dire que le mot koupang avait deux significations: 1º. le nom d'un coquillage; 2º. le nou d'une monnaie. D'aprés les exemples qu'il cite, il aurait dû ajouter celui de poids et de valcur monétaire. Mais la seconde signification indique simplement la pièce ovale d'or japonaise, nommée koban ou kobang 1. Selon d'autres koupang signifie aussi un quart d'un certain poids, d'une certaine mesure ou valeur. Je n'ai pu déconvrir quelle espèce de coquillage ce nom neut indiquer: "une moule, mytulus," comme dit Marsden, me semble peu probable 1. Je penserais plutôt à une coquille, qui depuis les temps les plus reculés a joué un rôle assez remarquable parmi les moyens et valeurs d'échange dans une grande partie du monde, le cauri (cypraea moneta) chez les Arabes condha أكردة ou أكردة, en Egypte wada 423. Employée déjà dans l'Inde antique comme valeur monétaire sous le nom de kaparda ou kapardaka, elle a non seulement été

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. H. N. van der Tuuk: Bat. Ned. Woordenberk, Amst. 1861, sous houpang p. 99. Dr. J. Pünappel, Mat. Nederd, Woordenb. Amst. 1863, p. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dani à Scijérea Meidyen (déliton de Singapore, p.\*) as trouve parmi les coquillages, que les dames de la cour Annusent à ramasen sur le rivaçe, aussi mentionné le koupang ½5 et dans la dernière liste de la faune de la même contrée on trouve bien le sous de toupeng, mais sans ascune explication. Cf. Tijdecke, coer Ind. tank, lande es collectante. I DD. Batavia, 1656, p. 489.

rouvée dans les sthoupa's ou anciens monuments de l'Inde ', mais la valeur de ces coquillages est anssi déterminée chez les anciens auteurs hindous d'après le poids d'argent ; ainsi 20 kaparda font 1 kikini = ½ pans. Dans une partie de l'Iude l'usage de compter par quatre cauris s'exprimait par le mot gauda (ννάθνα<sup>3</sup>) ou gandada, michoire, joue, pustule, tumeur, qui de là indique caussi un système quateranie. Peut-être la forme remarquable de ce coquillage, qui a fait naître souvent des noms peu décents, y a fait voir sur la partie convese une joue, sur la partie inférieure une partie de la máchoire, ou bien quatre piènces ensemble indiqueraient les quatre parties des michoires. Ce nom est passé en Malai sous la forme de பில் kendika, kandage ou பில் geldaga, qui signific cauris. C'est d'après une perception analogue qu'on doit, à ce que je pense, expliquer la relation des significations dans le mot javanais «à ou uŋ ձ rang, oweans,

michiorie, monnaie, espèce, et je crois qu'on n'a pas besoin de chercher l'explication de ce mot dans le Japonais, mais qu'on le trouve simplement dans la signification primitive de ceurie, aquel se rattache probablement aussi le mot koupang, qui dans le Kawi signifie quatre cent, et peut-fire l'ancien nom juvanie këpèng (Malais de Meanngkabasa ¿wi-y. Batak hipèngs) Dans l'usage des Malais koupang est devenu l'indication d'un quart, ordinairement un quart de mas, et ainsi la formule dans les lois malaise de plomb '. Dans les langues Tagale et Bissya kuspang est devenu le nonn d'un très petit poids d'or. Le dernier nom cité par Davis, le mon conf, cet un des plus répaudus dans les derniers siècles tant en Asie, conf, cet un des plus répaudus dans les derniers siècles tant en Asie,

Cf. J. Prinsep, Everys on Indian Antiq. Vol. I, p. 96.

<sup>2</sup> Colebrooke, dans As. Res. V. p 95 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je ne crois pas que l'exemple de quatre koupang pétis, chez Dalaurier l c. p. 417 est contraire à notre explication, parceque la division du tahil et du mas diffère selon les temps et lieux, et que même à Atjih on mentionne le koupang comme un sixième du mas. Cf. Marsden, Dict. i. v. koupang.

qu'en Angleterre et indique chez Davis comme chez d'autres auteurs curopéens la petite monnaie d'échange à Atjih, de plomb, ou plutôt de plomb môlé d'étain. C'est uniquement par les Européens que ce mot, dont l'origine n'est pas très certaine, s'est répandu par les transactions commerciales dans différentes contrées de l'Asie, mais je crois qu'il n'a été adopté par ancune des laugues de l'Archipel indien. Les auteurs portugais nomment cette monnaie caza, dont se sont formés les noms européens; en Hollandais caixa, cassies, kas, kasje; en Français: cache; en Anglais: cash. Ordinairement on pense devoir le dériver soit directement du Sanskrit karsha (un poids de 16 mâsha ou 80 raktikâ's, qui par le poids ordinaire des monnaies de cuivre, serait devenu le nom général de monnaies en cuivre en général, soit de la forme tamoule de ce mot kasu. Mais outre la différence de forme avec le mot caxa, il faut aussi observer que ce mot, qui ne se trouve dans aucune des plus anciennes listes de monnaies de Goa et Cochin fut primitivement appliqué par les Portugais à la petite monnaie d'échange de la Chine et de l'Archipel Indien, ce qui rend la dérivation citée douteuse. Peut-être faut-il penser à kaksha, ou kakshya, qui dans la signification de ceinture, de bord, pourrait s'appliquer aux monnaies chinoises, ou bien expriment le poids du raktiká indiquerait une valeur minime. Une explication par Kangsa, laiton, cuivre jaune, me semble moins probable, puisque ce mot reçu dans plusieurs langues de l'Archipel est déjà devenu un nom de monnaie, mentionuée par Gaspar de Balbi eu Pégu en 1580: "ganza, ch'è una moneta fatta di raune e di stagno." Cf. Viaggio dell' Indie orientali, di Gasparo Balbi, Venetia, 1590. 12°. pag. 104vs.

Le célèbre voyageur hollandais, Frédéric de Houtman, qui à la même poque que Davis utiliss ai bien sa dure captivité à Atjih et à qui l'on doit le premier dictionnaire des langues malaie et malguebe, qui ait été publié, ainsi que les premières observations des étoiles fixes faites en 1599—1600 à Sumatra, donne en passant quelques reuseignements sur les monnaies d'Atjih, qui dans un point different des notices de Davis. Il nit qu'un "Tayeel" fait 16 "maes", un "maes a 4 coupang, un maes" fait 4500 "kasseu", tandis que Davis compte 1600 cashes sur le mas. Quoique la relation de valeur fut toujours assez variable entre la petite mounaie d'échauge et les espèces d'or ou d'argent, la différence est ici trop grande et on derra admettre une erreur ches Houtman et au lieu de quatre mille cinq cent il faudra lire za mille cinq cent, ou bien pour un mas il faudra mettre un réal de huit.

Nous ne counaissons pas encore de monnaie, qui appartienne an règne du Sultan Ali Moghâyat Scháh (1011-1015 H.) منايت شاه منايت شاه على منايت شاه و 1011-1015 أ. ni de sou successeur, le eclèbre Iskauder Mouda اسكندر مود (1015-1048 H.), mais je crois devoir attribuer au roi suivant une pièce, qui m'a tenu lougtemps en suspens. L'exemplaire que je possède est très bien conservé et distinct et pèse 0,60 gr. A l'envers on lit comme sur les précédentes : le Sultan Juste, et c'est cette légende, ainsi que la conformité de type, fabrique et poids, qui m'ont obligé d'attribuer cette pièce à Atjih. Le revers porte الدين اين احيد Alá oud-dîn fils d'Ahmed. Auparavant je peusuis au premier roi de Djohor avec le nom d'Ala'-oud-din, qui selon Valentyn fut le successeur d'Ahmed, muis c'est encore le manuscrit du Boustánou-s-salátin qui m'a fait retrouver ce roi. L'auteur dit, qu'Iskander Monda étant mort en 1046 H. après un règne de 37 aps 7 mois et 24 jours, son successeur, Sultan Moghul monta au trône un Samedi, le 29º du mois Radjab (27 فدوك سرى سلطان السكندر ثاتى علا الدين مناية شاه :Déc. 1636) avec les titres Padouka Sri Sultan Iskander جوهي بردولة ظل الله في العالم ابن سلطان احبد شاه le secoud Alá'oud-din Mogháyat Scháh Djohan berdaulat, l'ombre de Dieu dans le monde, fils du Sultan Ahmed Schâh. C'est, je crois, la seule indication comme de ce roi comme fils du Sultan Ahmed Scháh, qui sert à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. l'ouvrage devenu fort rare: Spracek-cade Woord-bocck, Inde Molryche cade Mada-gashracke Tolen — door Frederick de Houtman van Gouda. VAmsterdam, 1603. in-lo. oblong: pag: 27.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La chronique dans le Journal of the Indian Archip. a toujours par erreur dans les deux lettres semblables: Mafail.

fiser l'attribution de cette monnaie. Les autres chroniques disent simplement que Sultan Moghul ou Moughi ayant marié la fille d'Iskander Monda, lui succéda sous le titre de Sultan Alá-ond-din Scháb. D'aprisle même auteur son règue fut de 4 ans, 3 mois et 6 jours et il monrut un lunchi le 6 du mois Dsou'l-kadah de l'an 1050 (Dimanche, le 17 Février 1641).

C'est sous le règne de ces deux souverains que le royaume d'Atjih attiut l'apogée de sa splendeur, que son commerce et ses conquêtes prirent le plus d'extension et que par là s'sugmentèrent les richesses et la puissance de cet état. Malheureusement ce fut aussi l'époque où de célèbres docteurs musulmans visitant Atjih y firent naître non seulement l'étude de la théologie, mais surtout excitèrent le fanatisme de l'islam, qui sembla quelque temps la gloire, mais devint bientôt le malheur et la ruine de ce royaume parmi les états malais. C'est surtout le Sultan Iskander Mouda , dont le long règne fut signalé par des guerres nombreuses et beaucoup de victoires. En 1613 il fit la guerre contre le royaume de Djohor, en 1618 contre Pahung, en 1619 il conquit les états de Kēdah et Perak dans la presqu'île malaie, en 1621 il soumit Padang, Singkel et autres parties de la côte occidentale de Sumatra. Pendant cette époque Atjih fut visité par un grand nombre de vaisseaux de différents états européens, qui tachèrent de former des relations commerciales avec l'état malai le plus pnissant de ce temps. Un d'eux, le célêbre voyageur français Augustin de Beaulieu, dont Thevenot

Dans l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs on troure au N. 184 sun price, qui d'après la gravure semble derois étra stribule au mière ci. On lit à l'entrer: \$1\tilde{\sigma}\_{\sigma}\) et al. Il li l'entrer: \$1\tilde{\sigma}\_{\sigma}\) et al. Il l'entrer et au der Chijs, les gravures sout entrerous au N. 186 de l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs, les gravures sout entrerous au N. 186 de l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs, les gravures sout lietes der rois d'Asjih, il y a cu deux Sultans All' oud-fin fils d'Ahmed, et un seul, le lites der rois d'Asjih, il y a cu deux Sultans All' oud-fin fils d'Ahmed, et un seul, le que le prince ait changé l'ancien type, de sorte qu'il differe des pièces précédentes, sons se continuer dans les nivaites.

nous a préservé le journal précieux 1, est surtout remarquable par les détails et les observations intéressantes, qu'il nous donne de son séjour à Atjih en 1621. Il parle aussi de la monnaie courante "des petites pièces d'or, qu'ils appellent mas, de dix sols la pièce" (p. 55) et se plaint souvent des moyens d'échange à Atjih, qui entravaient beaucoup le commerce. "Un tael d'ordinaire, dit-il p. 57, estoit 4 realles, mais depuis que nous sommes arrivez icv. l'or a remonté et les realles baissé; tellement qu'en un tael il y a 16 mas, qui est une petite monnoye d'or, et pour 4 realles on avoit les dits seize mas, qui est quatre mas pour realle, et à présent qui veut changer des realles en or on n'en a que 14 et encore n'est recouvrable, qui est une très-grande perte; l'occasion de cela est que le Roy a tout entre ses mains, et qu'il fait courir une petite monnove de plomb parmy le peuple qui s'en deffait toujours à quelque prix que ce soit pour avoir de l'or; néantmoins les rigoureuses punitions que le Roy fait executer envers ceux qui l'exposent à moins de son ordonnance, et que dans le pays les realles n'ont aucun cours ny auraient en cette ville, n'estoit ceux de Suratte et de Mansulipatan qui les enlevent et ne font guere autre retour d'iey, apres avoir vendu leurs marchandises, qui sont icy autant necessaires pour l'usage et trafic de ceux de par decà que le ris, et sur lesquelles ils font de grands profits, et n'v avant à present navires de Suratte en ce lieu qui recueillent les dites realles, cela est cause qu'elles sont ainsi abbatues, ce qui m'incommode fort" (pag. 57). Ailleurs De Beaulieu nous indique une innovation dans l'émission de graudes pièces en or, dont nous n'avons pas encore rencontré de spécimen, en parlant ...de l'or en mas, qui est monnove courante au pays, et qui est grandement difficile à présent à recouvrer, et si peu que j'en sy, ils m'en rebutent la moitié pour estre rognez, ou bien y en avoir de grandes qui en valent 4, nouvellement forgez, et qui ne sont de si bon aloy que les

Relations de divers voyages curieux, qui n'ont point été publiés Seconde Partie. Paris. 1986. in-fo.

anciennes; et encore que le Roy fasse coupper pieds et mains à ceux qui les refusent, neantmoins les marchands venlent voir premierement quel payement on leur donners; puis ne le voyant à leur fantaisie, ils tiennent leur marchandise à si haut prix qu'il faut tout laisser, ce qui me donne bien de la fascherie" (p. 65), Ailleurs De Beaulieu parle encore d'un autre mal, longtemps à ce qu'il parait en usage à Atjih: "que cette monnoye d'or d'ordinaire est rognée par les Chinois, et en ont aussi beaucoup de fausses 1: tellement que pour choisie qu'elle soit, s'il faut paver un lahar de poivre, celuy qui reçoit eu refuse le plus souvent les deux tiers ou la moitié, et quelquefois davantage; en sorte qu'il faut avoir une grande patience pour faire un pavement: car ils ne les pezent pas, et ne les prenuent qu'à la veue, les considerant les uns apres les autres. Que s'il y a la moindre casseure, ou que le bord soit quelque peu esboulé, en sorte que le rond soit si peu que rien imparfait, ils n'en prennent point du tout" (p. 70). De tous les autres voyageurs, qui visitèrent Atjih pendant cette époque, nous ne dirons qu'un mot du médecin hollandais Nicolas de Graaff, qui étant à Atjih en 1641 fut témoin des funérailles pompeuses du roi Iskander le second, Ala'ouddîn Moghâyat Schah, qu'il ne nomme cependant pas 2, Aussi a-t-il été mal informé, quoiqu'étant sur place, en racontant qu'après quelques tumultes la reine fut proclamée pour gouverner le royaume.

Mais il faut dire quelque chose de plus du célèbre voyageur Jeau Baptiste Tavernier, qui ayant visité Java quelques années plus tard (1649-1649) est le premier, qui a tâché de donner quelques informations plus exactes sur les monaies de l'Archipel indien en donnant aussi la figure cles pièces. Malhenreusement ces dessins sont si mal exécutés, qu'il est presque impossible de déchiffrer les légendes. On trouve ces dessins sur la pluuche en face de la page 602 de la Seconde Partie des Six Voyages

<sup>1</sup> J'en ai trouvé quelques unes parmi les inconnues du musée de Dresde, qui sont en laiton et asser mal faites

<sup>2</sup> Reyen con Nicolaus de Granff, na de vier gedeclieus des Werelds. Hoorn, 1704. politin-40. pag. 9.

de J. B. T. Suivant la copie imprimée à Paris, 1679. La dernière ligne du No. 2 sur la planche me fait penser que ces No. 1 et 2 donnent les deux côtés d'un mas de la reine Tadj' onl-Alam. Tavernier dit: "C'est la monnoye d'or du Roy d'Achem en l'Isle de Sumatra, Le tître en est meilleur que de nos Louis, l'once vaudroit bien cinquante francs. Cette pièce pese 10 grains, et viendroit à seize sols huit deniers de nostre monnoye." 11 donne aussi (No. 3 et 4 de la planche) la figure "de la petite monnoye du même Roy, laquelle est d'estain et pese huit grains. Comme l'estain en est bon je le mets à 16 sols la livre, et il faudroit pour un de nos sols 75 de ces pièces." Il m'est impossible de lire la légende de cette pièce sur la planche. J'ai cherché longtemps et en vain, si je pouvais découvrir en France les monnaies intéressantes, que Tavernier a rassemblé dans ses voyages et rapporté dans sa patrie, mais je n'en ai pu trouver d'autres traces, que peut-être une pièce du Musée Impérial, qui répond à la figure No. 1 et 2 sur la planche en face de la page 601. Je crois avoir été plus heureux au musée de Dresde, comme nous verrons plus tard. Les figures de Tavernier ont ensuite été copiées par Gemelli Careri, Giro del mondo. Venezia, 1719. T. II. p. 148 et autres, simplement en mettant les dessins à rebours, comme il s'est fait quelques fois dans l'ouvrage de Tavernier même, Crawfurd, History of the Ind. Archip, Vol. I, pl. 6, en copiant sans rien dire les deux pièces de Tavernier, a même nommé par négligence monnaie d'or le dessin de Tavernier de la monnaie d'étain.

L'époque suivante du règue successif de quatre reines dans un des étate les plus turbulents de l'Archipel indien, où la tyramie et la cruauté seublaient depuis longtemps héréditaires, est un phénomine asser remarquable dans l'histoire. L'esprit et la prudence de la plupart de ces reines, la politique avec laquelle elles savaient tenir en équilibre les partis des nobles jaloux et envieux, joint à l'influence de quelques ministres puissants, semblent aurtout avoir contribué à rendre cette époque d'environ soixante ans la plus spisible dans les annels d'Atjih, Cependant on ne peut mier que depuis tant par ce gouvernement sans fenergie que par d'autres causes différentes le pouvoir et l'éclat de ce petit état ont toujours décliné et qu'après ce temps de paix Atjih a été depuis le commencement du siècle dernier presque toujours en proie aux révolutions et aux agitations politiques, qui out le plus courtibué à la décadence de cet empire.

Les monnaies de toutes les quatre Reines nous sont connues et nous y observons un changement de type, qui depuis semble être devenu constant. Si les rois précédents s'étaient arrogés sur leurs monnaies le titre de Sultan Juste, السلطان العادل, ce titre semblait moins convenir à une femnie. Mais une femme sur le trône semble de même peu en concordance tant avec les préceptes de la religion musulmane, qu'avec les usages de ses sectateurs. Aussi est ce comme une espèce d'affectation de légitimité, que toutes les reines ont tenu à coeur d'exprimer sur les monnaies avec les titres du pouvoir leurs surnoms honorifiques religieux (القب) Aussi la légende des monnaies est divisée en deux parties, qui indiquent les différents noms et titres. La monnaie de la première reine porte sur l'avers فدوك سرى سلطان Padouka Sri Soultán Tádjou-l-'álam (la couronne du monde) et au revers Safîatou-d-dîn (la pure en religion 1) Schâh berdaulat صفية الدين شاه بردوله (le souverain prospère). Ces noms et titres sont assez bien transcrits dans la chronique malaie des Mal. Miscell. et dans celle de Newbold. Un des manuscrits de la chronique publiée par M. Dulaurier donnait aussi la bonne leçon du titre entier, et je ne sais pourquoi le savant éditeur a choisi l. c. p. 53, non seulement la leçon mauvaise مفيت الدير an lieu de مفيت الدير, et moins encore pourquoi il a omis toute cette partie du texte malai dans sa traduction française, en y nommant p. 62 ainsi que dans son Tableau ehronologique p. 67 un Roi Padouka Sri Sultan, En vérité, il pourrait sembler que l'auteur de cette chronique, extraite d'un ouvrage plus étendu, que l'abbréviateur ne comprenait plus exactement, ait pris les quatre souverains suivants pour des rois au lieu de reines. En énumérant ces quatre

le Pur en Dieu.

personnages, la durée de leur règne et la date de leur mort, il n'indique par rien qu'il s'agit ici de femmes et après il poursuit son récit par la enanite شهدان اداله كرجاان راج فرمفون دالم نكري اچه دار السلام امفت اوراغ formule il y ent quatre rejues dans le royaume d'Atjih, ce qui a bien dû signifier dans l'ouvrage original: ainsi il y ent etc., comme le prouve aussi l'espace de 60 ans, 9 mois et 17 jours, qui convient assez bien avec le nombre de l'espace du règne des quatre souverains indiqués (60 ans, 4 mois, 17 jours 1). Il est clair, commeut M. Dulaurier, ne s'étant pas aperçu de cette méprise, s'est embrouillé dans des difficultés inextricables. Que le roi mort en 1641 fut succédé par une femme, succédée dans le pouvoir par d'autres reines, est un fait, prouvé tant par le récit de plusieurs voyageurs européens et par des indications diplomatiques, que par le témoignage des chroniques nulaies. Le manuscrit du Bonstánon-s-salátîna, qui est fort étendu sur cette période, nons donne non seulement les titres de cette reine tout au long, mais indique aussi son origine, un point, sur lequel les auteurs européens, De Graaff, Valentyn, Dubois, Marsden etc. ne sont pas d'accord. Nous y lisons que la princesse Sri Alam monta au trône avec les titres: قدوك سرى سلطان تاج العالم صغيم الدين شاه بردواء ظل الله في العالم ابقة السلطان Padouka Srî Sonltân Tâdjon-l-'alam Safiaton-d-dîn باج اسكندر مود جوهن بردوند Schâh berdaulat, l'ombre de Dien dans le monde, la fille du Sultan Radja Iskander le Jeune Diohan berdaulat. Nous remarquons que les manuscrits malais, en parlant de ces reines, donnent, à l'exception peut-être de la chronique traduite par Newbold et eelle dans le Journ, of the Ind. Archip., la forme السلطان, tandis que la leçon des monnaies n'est pas très-certaine, et que contre , سلطانه puisqu'on pourrait y voir la termination féminine , et que contre l'usage observé ailleura chez les peuples musulmans, ces reiues portent le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je crois qu'il faut lire p. 53 dera. ligne "33 pour le mot fautif "31. M. Dalaurier traduit: deux mois, au lieu de heir, comme il fait p. 51, l. 7. La chromique dana les Mal. Misc. compte pour l'espace du règne des quatre reines 69 ans. 4 mois et 17 jours.

titre de Scháh 1. En vérité ce n'est que dans le surnom religieux que le sexe est indiané.

D'après le manuscrit unulai cité cette reine occupa le trône pendaut 35 aus. 8
10:56 (24 octobre 1075). Sa monaise se trouve parmi les incomures du Musée Numismatique à la Bibliothèque Impériale de Paris, au Musée Britannique dans la collection de Marselen, où l'exemplaire est beaucup plus distinct que dans la gravure de l'ouvrage de Marselen (Numismat. Orient. pl. LIV. Nr. MCCXXXVII), au Musée Numismatique de Dresde 3, dans la collection de M. Soret à Genève et dans la mienne.

La seule monnaie que j'ai encore pu découvrir de la reine suivaute se trouve parmi les pièces indéterminées du Musée Britannique. Elle res-فادك سري semble absolument an type de la précédente, mais porte à l'avers -Padouka Sri Soultán Nourou-l نقيت الدين بردولد شاه et au revers سلطان نو, العائم 'álam, Nakîatou-d-dîn berdaulat Schâh. Il faut avouer qu'il est assez difficile de déterminer le premier mot du revers ou le surnom religieux de cette reine en comparant les chroniques malaies, car celles-ci ne sont point du tout d'accord dans ce surnom. Le texte malai publié par M. Dulaurier doune ici p. 54 ligne 3 مفيت الدين, la traduction dans les Malayan Miscellames et celle de Newbold donnent Nafiat-eddin ou Nafiyet uddin, celle dans le Journal of the Indian Archip. Fakait Oodin, enfin le Boustánon نور العالم نَقَبُّدُ الدِّيلِ شاء بردولد ظل الله في العالم Salatina écrit le nom entier ---Nourou-l-'álam Nakbatou-d-dîn Schâh berdaulat, l'ombre de Dieu dans le moude. Parmi toutes ces leçons il n'y en a pas qui donne un sens convenable; la lecon نقبة الدي pourrait peut-être signifier celle qui suit les indices de la religion, ou bien نقائد serait pour نقد la direction de la religion,

<sup>&#</sup>x27; "On ne donne jamais aux reines les titres de Schāh" dit M. Garcin de Tassy, Journ. Asial. 1854. Mai.—Juin. p. 489.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est la pièce mentionnée par M. Krehl. De numis Mohammedanis in Numophyl. regio Dresdensi Lips. 1856. 8°, pag. 67.

D'après la monnaie je crois pourtant devoir lire, ce qu'aucun ma unscrit ne donne: الْمَيِّنَ أَدُّمَ الله Pure en religion '. Il n'est pas étonnant que ces auraons arabes aient reçu des formes diverses dans les manuerits, car bien souvent saus doute les chroniqueurs ou compilateurs malais ne comprenient plus le seus de ces mots étranges.

Pendant la courte durée du règne de Nourou-l-Alam il y eut, selou le Boustánou-s-Sulátîna, une grande incendie à Atjih, qui détruisit la mosquée, le palais, et un grand nombre de magasins. Selon la chronique de Newbold le royaume fut à cette époque divisé en trois districts on saguis, dont la première comptait 22, la seconde 26 et la troisième 35 moukims ou paroisses. D'après le Boustánou-s-salàtin son règne dura 2 ans, 3 mois et 27 jours et elle mournt un dimanche, le 29e du mois Dzou-l-kadah 1088 (23 janvier 1678). Les autres chroniques différent assez dans cette date: la traduction de M. Dulaurier nomme un dimanche, se jour du même mois en 1088 2. Marsden dans la chrestomathie jointe à sa grammaire donne la même datc. La chronique de Newbold nomme l'an 1086, et celle des Mal, Misc, ainsi que du Journal of the Indiau Archip, nomment dimanche le 21 du mois Dzou-l-kadah de l'an 1086, ce qui dans les dernières ne convient pas avec les dates précédentes. Nous n'avons pas de movens pour décider cette question, mais la date du Boustánous-salátina, dont l'anteur vivait probablement à cette époque, mérite peutêtre la préférence.

Depuis j'ai trouvé la confirmation do cette leçon dars uno note traduite du ma'ai chez John Andorson, Acheen. Lond. 1840, in-v. p. 212, où il faut cependant omettre a virgulo do distinction. Jo no sais pourquoi on y a omis lo nom Ináyat Scháh et ce quo peut significe le premier mot du titre de la dernière reino. Plesso Komals Shah."

l'Az une singulière inndvertexco M. Dubarrie traduit p. 56 (note):  $\Sigma_{ij} = J_i^{ij} J_i$  par servière jour et onet dans lo tette p. 58, ligne 6, no me fin è rice saivante, qu'il exprime expendant dans au traduction p. 63. On traver les mots omis du texte muisi dans le framement trir è i ex qui's emble du mines manueriet public par Marslent à la fin do au Grammaure malaire p. 331, Marslen semblo aussi ne pas s'être aperça que lo chroniqueur persant à tort des reines pour des con

La monnaie de la troisième reine est peut-être la plus fréquente. Elle se unue dans le Musée Britannique, Collection de Marsden, (gravée dans son ouvrage connu sons le Ns. 1236), dans le Musée numisantique de Gotha en trois exemplaires peu différents, dans la collection de M. Soret Genève, dans la mienne et probablement dans le Musée de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg '. C'est encore le même type que les précédentes, mais ici au moins les monnaies corrigent la plupart des chroniques maisies, souvert aussi peu exacte dans les noms que dans les dates. La pière porte à l'avens: المنافعة المناف

La chronique d'Atjih dans le Bonstánon-salárina, qui finit avec l'avénament de cette reine, termine ainsi solennellement sa relation: "An même jour de l'an 1088 la princesse Radja Seti monta an trône avec le titre: مورب سري سلطان عائبة شاء رُقِعًا لتنبي شاء بودرة طال الله مي العالم ابداء بعد المعالم المعالم Seti Monta Indiana (Setional Parallella Setional Parallella Setional Setional

La chronique dans les Mal, Miscell, donnant Anagad Shah et celle this Journ. of the Ind. Archip. Anait Shah, approchent assex de la bonne levon. La chronique de Newbold la nomme Sultans Maged Shah, et la traduction de M. Dulaurier Padonka Sri Sultan Raged Schah, comme Marsden 1. c. p. 331 transerit ansai la forme i = ½ par Rhajai Schah . Ce n'est que le Boustinou-s-aal, qui donne le nom et le surnom religieux exactement comme la nuonnaic. Malheurensement pour ce qui se rapporte à cette reine et nour l'històrie suivante le manuscrit nous fait déclat dans la question des dates.

Mohammed Schah, que Dien prolonge son règnel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je pense que la petite monnaie en or indiquée p. 140 d de l'ouvrage: Ch M. Fræhnii Nora Supplementa. ed. B. Dorn. Petropoli, 1855. in-8°. doit se rapporter à cette reine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans son History of Sumatra p. 449, Marsden écrit Ausgel Shah.

Les chroniques dans les Mal. Misc., dans le Journal of the Ind. Archip. et celles de Marsden et de M. Dulaurier fixeut la durée de son règne à onze ans et huit jours et mettent sa mort à un dimanche, le 8e, ou selon Dulaurier ! et Marsden le 7e du mois Dzou-l-hidjjah, d'après les deux premières en l'an 1090, d'après les deux dernières eu l'an 1099. La chronique de Newbold rapporte aussi sa mort à l'an 1090, Si la date de l'avénement au trône, donnée par le Boustánou-s-salátin est exacte, comme nons le pensons, il faudra choisir pour la mort de la reine Inâvat Scháh la date du 7º du moia Dzou-l-hidjjah de l'an 1099 (le 3º octobre 1688), qui était un dimanche. Cette date semble confirmée par le témoignage du voyageur anglais Guillaume Dampier, qui en donnant plusieurs notices intéressantes de son séjour à Atjuh raconte aussi les événéments qui y eurent lieu pendant son absence. Il dit que pendant qu'il faisait route pour aller à Tonquin, (il partit pour Tonquin en juillet 1688 et revint à Atjih au mois d'avril sujvant) la vieille reine mourut et l'on mit une autre à sa place, mais que tous les Orang Kayas (les nobles) n'étaient pas pour cette élection, et plusieurs voulaient qu'on élût un roi 3. Il raconte ensuite la sédition, qui ent lieu, mais qui finit bientôt par la reconnaissance géuérale de la nouvelle reine. Ce qu'il dit des moyens d'échange convient assez bien avec les notices de Beaulieu. "Il n'y a, dit Dampier, presque ici que les femmes, non plus qu'à Tonquin, qui se mêlent du change de l'argent. Elles sout assises aux marchés et dans les coins des rues avec de la monnaie de plomb qu'on appelle Cash; nom qu'on donne en général dans ces païs à la petite monnaie; mais le Cash n'est ici ni du même métal, ni de la valeur qu'à Tonquin. Car l'un est de cuivre, au lieu que l'autre n'est que de plomb, ou d'étain brun; en sorte qu'on peut aisément le plier autour du doigt. Ils n'ont que deux sortes de monnaies, qui se fabriquent chez

<sup>&</sup>quot; Le texte malai de Dulaurier p. 54 ainsi que celui de Maraden porte ترجه هاري ce que le premier traduit à tort p. 63, le huitième jour.

Cf Supplement du Voyage autour du Monde, par Guill. Dampier, Teme IIIe. Rouen, 1723. in-80. pag. 175, et T. IIe. p. 217.

eux; la moindre est celle de plomb, qu'on nomme Cash, et qui est la même qu'on appelle Peties à Bantam. Quinze cens de ces pièces font un Mess, qui est l'autre sorte de monnaye, et consiste en une pièce d'or mince, marquée de chaque côté, avec des caractères Malayes. Elle vant quinze sols d'Angleterre, seize Mess font un Tale, qui revient ici à vingt Chelins; cinq Tales font un Bancal, sorte de poids ainsi nommé, et vingt Bancals font un Catti, autre sorte de poids. Mais leur mounaie d'or est rarement de poids, car il faudra quelquefois cinq Tales et huit Mess de plus pour faire un Bancal, et quoique quinze cens Cash soient la valeur d'un Mess, néanmoins celui-ci hausse et baisse au gré des changeurs; car vous n'aurez quelquefois que mille Cash pour un Mess, quoique son prix roule d'ordinaire entre ces deux nombres, il est rarement au-dessous de nulle et jamais au-delà de quinze mille. Mais pour continuer à parler de ces poids dont ils se servent comme de monnaye, on d'une marchaudise; cent Catti font un Pecul, qui pèse cent trente-deux livres poids d'Angleterre. Trois cent Catti font un Bahar, qui monte à trois cens quatre-vingt seize livres poids d'Angleterre. Mais dans quelques endroits comme à Beucoule, un Bahar revient à près de cinq cens livres poids d'Augleterre. Les pièces de buit d'Espagne ont aussi cours dans ce pays, et leur valeur change selon la quantité qui s'y en trouve. Quelquefois une pièce de huit ne passe que pour quatre Mess, quelquefois pour quatre et demi, et d'autres fois pour cinq.

Ils ne frappent qu'une petite quantité de leur or, et qu'autant qu'il leur en faut pour fournir au commerce ordinaire qu'ils ont entr'eux. Mais pour les marchands, lorsqu'ils reçoivent quelque grosse somme, ils le prenuent tonijours au poids, aussi les payet-ton d'ordinaire en lingots d'or et quantité pour pautité. Les marchands aiment mieux preudre celhicit que de l'or momayé et avant que de quitter le pais ils changent leurs Mess pour de l'or en harre, par ce peut-être que les naturels du pays falsifient leur monnaic." p. 160 sq.

Ensuite Dampier donne quelques renseignements sur les lieux et la

manière dont les Atjinois se procurent l'or, et ainsi que Beaulieu, il parle des difficultés pour le commerce par les monnaies en or fausses et rognées (p. 164). <sup>1</sup>

Je posséde une monaie en or du même type, qui se trouve aussi dans le musée de la Société des Sciences à Batavin, de la quatrième ou dernière roine. L'avers porte المساقدة والمساقدة والمساقدة المساقدة المساقدة والمساقدة المساقدة والمساقدة والمسا

Vera la fin du sible on trouve quelques indications our les memanies d'Alph desse un corrage fort rare, mais important pour l'histère du commerce de l'Inde à cette époque, publié à ce qu'il parait par la Compaguie Hollandaise des Ludes Orientales cous le titre: Offereissip rate de partie de mêter ment semerée, initate de matte en assertée des projètes. In de respecties presente son India. Middelburz, 1901. in-t-. On y trouve p. 21 qu'à Alph la Grandor j'enic d'Espapare vaint do sons légers (lighte stuivers) et qu'un tabli a 10 mas Ailleurs p. 19 sons Dilty on Deli, port de la côte orientale de sonstare, on lit, qu'un man d'Alph ou Copang (2) vant 15 sons, 4 de ces mas font l'indiane. L'or de ces mas est de 7 mat (le mot suité tiré de la lançue Mahruban indique touche, on depré de finesse et et très répondi lans l'Indio, on Il certair, qui powent environ 13/2 grains. Le célèbre Françue Vicinya, ordinairement un quide d'il, que le mes à la vilent d'un densi irablate, louder, Vol. V. P. 1. Sumatra p. 5). Il fondre live j résidere, ce silieure il évalue un tabli d'or à 4 réaleire ou à sit notes d'Illendae. C. th. p. 3 de 1 vol. IV. P. 1. P. suitue un tabli d'or à 4 réaleire ou à sit vol. IV. P. 1. P. suitue un tabli d'or à 4

On traure quelques détails intéressants sur l'état politique d'Ațili et sur le commerce pendant le vièren de cette reine dant le Fugue de Bilindonis Jesque de Buy, qui y sijourm en 1008—1007. Il parie aussi de la monanie la plus conraste, les sur d'ex, dont checure a la relater flus quest de Bilindonis avague qui me sorta pas de i bon alloi que l'or non monanyé, parceque la reine ayant seule le droit de frapper monanie, elle ent tire son profit.

Cf. Foyagie gedaan door Jacob Jansen de Roy, na Borneo en Atchin, in 't jaar 1891 en verrolgene. Gedrukt volgens de Copy van Bateria, v. d. Petit in 4º. pag. 108 vaiv. et 127. causes, qui amenèrent son détrônement, ne sont pas connues, mais les chroniques de Newbold et du Journal of the Ind. Archip, nous apprennent qu'elle fut déposée par ses ministres et sujets en vertu d'une lettre venue de la Meeque de la part du câdhi Moula l'Adil, qui déclara que le règne de fenunes était contraire à la doctrine du Coran et nuisible pour les institutions de l'islamisme. Selon la première chronique cet événement eut lieu en 1101 (1689/90). Mais évidemment il y a une faute dans ce chiffre et il faudra lire l'an 1111, d'après la chronique des Mal. Miscell., qui dit que l'époque du règne des quatre reines finit un mercredi, le 22º jour du mois Rabi'ou II (17 octobre 1699, ou peut-être le 14 octobre, qui était un mercredi) 1, ce qui probablement doit indiquer le jour de l'avénement au trône du roi suivant, comme l'indique la chronique de Dulaurier et celle dans le Journal of the Ind. Archipelago. Marsden met aussi la déposition de cette reinc vers la fin de l'an 1699. Le capitaine anglais Alexander Hamilton, qui visita Atiili en mai 1702, et y eut une reucontre pas trop amicale, dit que la reine étant morte en 1700, un Seid ou prêtre fut créé roi et il ajoute, que dans tous ses voyages il n'a jamais trouvé qu'un gouvernement civil avec un prêtre à la tête prospérait longtemps 1. Ce roi, dont il ne donne pas le nom, doit être le même que les aunales -Soultan Badrou-l سلطان بدر العالم شريف هاشم جمال الدين Soultan Badrou-l-'álam Scharif Hâschem Djamâlou-d-dîn 3. Son règne ne dura que 2 ans, 4 mois et 12 jours et il dut probablement quitter le trône par suite des

¹ C'est le 19me jour du mois mahométan, qui fut un mercredi et convient avec le 14 octobre.

<sup>1</sup> Capt. Alexander Hamilton. A see second of the Euclideira. 22 Edit. Vol. II. Lond. 1730. in-89 pag. 102 aq. Il parte sami p. 109 et append. p. 8 der deux expices de monnicie à Atjub ceille de plonds, nommée cash, de 1200 à 1000 dans un mila, et le mila, petite monnicie d'uv, de 18 sous courant, mais valunt seulement 12 rous applisis. 9 hans les Mil. Mirc. et le Fears. of the Latine Archive, on treves un titte de surreim honorifique Djamilton-d-din, la bounté de la religion, le surroum obscur Jesul Odd?; peut-être pour Çall. Jul-a-on pour al. Jul-a-o.

perturbations politiques, dont Hamilton raconte les commencements. Selon quelques chroniques malaies ce fut une maladie, qui causant une contraction des membres, l'empêcha de faire les cérémonies de la prière publique et le força d'abdiquer un samedi le 17 du mois Ramadhân de l'au 1113 (le 15 février 1702, qui était cependant un mercredi); il mourut quinze jours après, le 1º, du mois Schawwâl (1º, mars 1702). Nons ne connaissons pos de monnaie de ce prince, mais je crois devoir attribuer à son successeur une pièce saus doute fort rare, qui a été gravée peu exactement dans l'ouvrave de M. Marsden, pl. LIV. No. MCCXXXV. Ayant pu examiner cette pièce au سر سنطان فركاس عالم Musce Britannique, je crois la lecture certaine ainsi: l'avers سر سنطان فركاس عالم le revers جعم بردية شاة Sri Sonlıân Perkâsa 'alam Diohan berdaulat Schâh. Il est remarquable que ce roi porte un nom à demi malai: Perkâsa 'âlam signific: le Vaillant du monde, on d'après la signification du mot prakuscha en Sanscrit, d'où le mot a passé en Malar: Celui qui est célèbre par sa bravoure dans le monde. Les chroniques ne sont d'accord que dans le nom même : فركاس عالم شريف لم تعفوى ابي ايرهيم la chronique de M. Dulanrier le nomme Perkâsa 'álam Scharif Lam Tempouwi fils d'Ibrahîm: je ne sais ce que doit signifier, mais tempouwi est le nom d'un fruit, qui est peut être devenu un nom d'homme. Dans les Mal. Misc. il est nommé "Paduka Sri Sultan Perkasa alam Sherif Lima Tapuwi ibn Sharif Ibrahim": dans le Journal of the Ind. Archip. ,, Paduka Sri Sultan Perkasa Alam Sherifa Tetui Iba (1bu?) Sherif 1brahim" et enfin chez Newbold: "Sultan Perkassa Alun Sherif Al-Mactawi, 1bn Sherif, Ibn Ibrahim". Peut-être ce surnom arabe al-Maktawi الْمُقْتَرِي le Serviteur, ou bien الْمُقْتَرِي al-Moktafi, l'Honorc, on al-Moktafi, le Content, n'étant pas compris par les copistes malais a fait naître ces formes étranges de mots. La date de son avénement au trône est mise on le 17e du mois Ramadhân ou le 1r du mois Schawwâl de l'an 1113 (le 15 février ou le 1º mars 1702), mais la durce de son règne est comptée différemment. La plupart des annalistes fixent cet espace à 2 ans, 3 mois et 2, ou selon d'autres 20 jours et racontent qu'il fut chassé

du trône un mereredi le 7º ou selon d'autres le 17º du mois Moharram de l'an 1115 (mereredi le 23 mai, on samedi le 2 juin 1703) par le fils de Badrou-l-'álant, qui après un interrègne de trois mois lui succéda sur le trône un dimanche le 7º ou le 17º du mois Rabi'ou II (le 20 août un فدوك سرى lundi, ou le 30 août, un jeudi, 1703), sous le titre de فدوك سرى Padouka Sri Soultán Djamâlou-l-'álam (la سلطان جمال العالم بدر المنير في العالم Beauté du Monde) Badrou-l-mounîr fi'l-'álam (la Plénitude du resplendant dans le Monde). A ce roi appartiennent deux pièces, que j'ai trouvé dans le Musée Britannique. Quoiqu'un peu usées je crois pouvoir les lire avec بدر المنير جوهن بردولة le revers , فادك سر سلطان جمال العالم sureté ainsi: l'avers Padouka Sri Soultân Djamûlou-l-'úlam Badrou-l-mounîr Djohan berdaulat. Après un règne de deux ans, neuf mois et six jours il quitta le château on le fort d'Atjih, nommé le Séjour du monde (دار الدنيا) qu'avaient habité ses prédécesseurs, un mardi le 13º du mois Moharram 1118 (27 avril 1706) et se fixa à Malayou (ماليه), ce qui, je crois, n'indique pas la Péninsule Malaie, comme le pense M. Dulaurier, mais plutôt une place dans le royaume d'Atjih même. 2 Après un règue de 24 ans, 11 mois et 26 on 29 jours une nouvelle révolution le força de fuir dans la muit sur un vaisseau à Pédir (نيدير), un jeudi, le 13e du mois Rabi'ou I de l'an 1139 (8 novembre 1726; selon Marsden ce fut en novembre 1723).

Nous ne connaissons pas de monnaies pour l'époque turbulente suivante, qui vit élire deux rois, <sup>3</sup> dont le règne éphémère ne dura que peu de jours, non plus que du roi 'Ala'on-d-d'hi Ahmad Scháh, qui règna environ



¹ Telle est la négligence des annalistes, que l'auteur de la chronique publiée par M. Dulaurier mentionne lui-même un interrègne d'environ trois mois après le 17s jour de Moharram et qu'il compte pourtant le 7s du mois Rabi'ou I.

Nous connaissons trop peu la géographie d'Atjih, pour fiter ce lieu, mais il y a dans Sumatra, Java, Borneo etc. plusieurs places qui portent le nom Malâyou.

Djauharou-l-'alam aharou-d-din جرهر العالم اهار الدير (selon les Mal. Misc. Djohor

Pour l'époque agirée suivante, aux laquelle on peut consulter unter l'histoire de Sumatra par Marsden, aussi les chroniques malaies citées et la relation de Thomas Forrest, 2 nous manquous de monnaies. Les renseignements historiques deviennent de plus en plus défectueux pour le dernier siècle, une époque marquée continuellement par des révolutions, des guerres civiles et l'anarchie. La chronique dans les Mal. Misc. finit environ l'an 1766 avec le retour au trône d'Als'out-din Mahmoud on Mohammad Scháh. Celle de Dulaurier ainsi que l'histoire de Marsden ne vont guerre plus loin que l'an 1781, celle dans le Journal of the Ind.

el-liam Alexeddia Schäh; Newbold: Djohor el-liam Ammorddia Schäh et is Journal of the Ind. Archip. Johore alalam Ammoodin Schäh) et l'autre, qui est omis dans la chronique de Dulaurier: Schämsoul-l'alam, ou Journ. Ind. Archip. Shem Alexilin?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aussi dans le Musée de la Société des Sciences à Beteria, d'après M.M. Netacher et van der Chija l. c. pag. 165. La gravure du No. 186 est sans doute incorrecte et porte συρφ., ce que les éditeurs n'ont pas même observé.

<sup>2</sup> Th. Forrest, Voyage from Calcutta to the Mergui Archipelago Lond. 1792. in-to.

Archip, jusqu'en 1815, celle de Newbold jusqu'en 1826. Pour l'époque depuis la fin du siècle passé jusqu'environ l'an 1825 on trouve quelques indications historiques dans l'ouvrage cité fort partial et houtile aux Hollandais de John Anderson. Car c'est surtout dans la première partie de cette époque que les Anglais tachèrent de nouveau de s'introduire dans cet dat et d'y faire prévaloir leur pouvoir. Ce fut le traité entre l'Augleterre et la Hollande du 17 mars 1824, si souvent depuis violé par la politique anglaise, daquel on avait d'arcit d'espérer avec justice la fin des intentions envahissantes de l'Angleterre.

Le manque de monnaies pour cette époque nous excusera peut-être que nous faisons ici mention du seul exemple de l'institution d'une décoration, que nous connaissons dans l'Archipel Indien. Ce fut le sultan Alá'ou-d-din Mahmond (ou selon d'autres Mohammed) Schâh, qui dans un voyage à la Mecque ayant fait naufrage près de l'île Maurice passa quelque temps dans cette île, où il apprit les arts et les institutions de l'Europe, qui eut la fantaisie de vouloir imiter les souverains de l'Europe en instituant la pědang mas). Cet ordre فدغ مس pědang mas). Cet ordre qu'avaient déjà recu quelques indigènes et deux Anglais, fut conféré aussi en 1784 au capitaine anglais Thomas Forrest, qui devint ainsi chevalier du sabre d'or (اورغ کای در ندڅ مس) Il en donne une description p. 55, et le dessin est placé au-dessus de son portrait en face de son ouvrage, auquel Marsden a ajouté l'explication de la légende, qui n'est cependant pas exacte. La légende même n'est pas très bien écrite et ne manque pas de fautes, peut-être en partie par le graveur. Je crois qu'il faut la lire ainsi: l'avers السلم ceci est le scrau donné comme marque de faveur dans le port d'Atjih, le séjour de la paix; et au revers (2) من décoration بندر اچه اکن کافتن طوما فرس (2) décoration du port d'Atjih pour le capitaine Thomas Forrest. Cette décoration semble plus tard avoir aussi été accordée au célèbre Sir Thomas Stamford Raffles, qui avant été envoyé avec le capitaine John Monekton Coombis à Atjih,

y conclut un traité avec le roi Alá'ou-d-din Djohor Alam Schāh, le 22 avril 1819, eur sur le cachet des lettres de Raffles dans les archives de la Compagnie Anglaise des Indes Orientales j'ai cra voir la même décoration dans les armes.

Th. Forrest parle aussi en passant des moyens d'échange et comme il corrompt d'ordinaire les mots malais, il nomme la monnaie d'or massiale (عر); "elle a, dit il, la grandeur d'une pièce de six sons (anglaise) avec des caractères arabes: mais étants fort minces, la valeur de ces nicces n'égale pas le cours. Cinq massials est égal a un mayan (مايم), et seize mayan à un boncal (بنكل), qui pèse 1 once, 10 deniers et 21 grains, poids de Troye. Cinq tayl (ناهل), un poids imaginaire, est de même un لىكى) boucal. Vingt boncal est un catty (كنى), 100 cattys font un pecul d'Atiih et 3 peculs font un bahar ( ; ); 66 cattys font un pecul de Chine. A Nalabou ou Aualabou, un des ports principaux de la côte occidentale sur 4º 10' lat. N. et d'où le roi d'Atjih retire la plus grande partie de l'or, un boncal pèse 17 mayan. Un boncal d'or pur vaut 25 piastres espagnoles, on environ 58 à 60 roupies" (p. 42-46 suiv.) Il parle aussi des petis ou cash, la monnaie de la plus petite valeur, mais qui sont d'aussi grand service ponr les pauvres, que les cauris dans le Bengale. A Atjih ils sont coupés d'une feuille de plomb, d'environ la grandeur d'une pièce de six sous et frappés rudement avec une certaine marque environ 600 à 650 vont sur la piastre d'Espague, ou 250 à 270 sur la roupie (p. 35, 41).

Dans le Musée de Paris et dans le Musée Britannique se trouve eucore une petite pièce d'or, qui pèce 0,03 gr. et qui d'après le type doit paparteuir à Atjib, mais qui , quoique l'exemplaire de Paris soit très distinet, m'a donné bien des embarras. Sur l'avers on li  $\iota^{2} = \iota^{2} = 1$  Padonka Schâh 'àlam et sur le revers  $U^{2} = 1$ . A qui doit on rapporter le titre assez simple de Schâh 'àlam ou Roid du Monde? Les chroniques nonment bien Djohan alam Schâh, Djohor falms Schâh, Suif el-lalam Schâh, hais jamais un Schâh

âlam. C'est par hasard qu'un sceau malai, imprimé sur un passeport en Malai, donné à Atiih au capitaine J. D. Lippiatt du vaisseau gourab (غراب ou عُراب) nommé 'Alam Scháh, un lundi le 27º du mois Şafar de l'an 1220 (le 27 mai 1805) m'a fait déconvrir ce prince. Dans ce sceau il porte le Soultan Schah 'Alam , tandis que dans le passeport il est سلطان شاه عالم nommé tout comme dans les chroniques جوهر عائم شاه Djohor (Djauhar) âlam Schâlı, Ailleurs, dans les annales d'Atiih (Journ, Indian Archipel, Vol. V. p. 602) et dans le traité traduit par Anderson , (Acheen , p. 218) , il est nommé Alla nd-deen Johor Alam Shah (علا الدين جوهر عالم شاه). Cette monnaie appartient donc au roi, dont le nom se rencontre si souvent dans les cabales diplomatiques des employés anglais de Poulo Pinang dans cette époque. Il commenca son régne environ février 1795. On dit que sa mère, pour s'assurer son influence dans les affaires, avait tellement négligé son éducation. qu'il s'était tont à fait corrompu depuis sa jeunesse et devint incapable de règner, que plus tard, négligeant les préceptes de l'islam, il fréquenta des personnes de mauvaise vie et qu'il s'adonna tellement aux boissons enivrantes et à toutes sortes de vices, qu'il devint le mépris de ses sujets. Après la mort de sa mère en 1815 les nobles le déposèrent et choisirent pour roi le fils d'un riche Malai de Poulo Pinang, d'origine arabe, Saïd Housein, qui porta le nom de Saïfou-l-'âlam, Secondé dans le commencement par le gouverneur anglais de Poulo Pinang, ce fut à l'instigation de Raffles, que Saïfou-l-'âlam fut chassé par les Anglais et le roi légitime (!) Djohor Alam Schâh, mis en bonne dépendance des Anglais par un traité de commerce, fut réplacé sur le trône d'Atjih, où il mourut dans le commencement de 1824 1. Les deux mots du revers, que je n'ai pu lire autrement que اسما عادل nom juste, me sont restés obscurs et je n'ai pas encore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi Anderson, Acheen, p. 132. Selon le Journal of the Indian Archipelago Vol. IV. p. 606 sa mort eut lieu en 1840, mais cette date est bien funtire. W. L. Ritter, qui visita Atjih en 1837, nomme le Sultan règnant Mohammed Schah, fils du Sultan Djohor alam Schah. Cf. W. L. Ritter, Indiach Archiveringen etc. Annt. 1843, in-8ef. p. 229, 231.

pu en trouver une explication satisfaisante. Il semble y avoir une imitation du type ancien, mais ces mots doivent avoir quelque sens, que je ne puis deriner. On pourrait penser à quelque nom de lieu, nais je n'en connais pas de cette forme dans le royaume d'Atjih. M. Dulanrier a observé (Journ. Asiat. Févr. 1817. p. 125) que dans le même nom on trouve les deux formes المسائح المنا والمسائح المنا المسائح المنا والمسائح المنا والمنا والمسائح المنا والمسائح المسائح المنا والمسائح المنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا

Nous avons préféré d'énumérer de suite toutes les monnaies d'or d'Atjih, connucs jusqu'à présent, pour traiter ensuite du peu de monnaics d'étain ou de plomb, que j'ai pu découvrir. C'est, je crois, l'illustre Frachn, qui le premier a publié une monnaie de plomb ou d'étain de ce royaume, mais comme elle était dans un très manyais état, il n'a pu en lire que l'avers. Aussi croyant la légende arabe, il n'a pas bien pu l'interpréter. Il a lu l'avers جوهي بي دولة Dochuhen ben Dewlet, 2 au lieu du titre malai אָנָה Djohan berdaulat. J'ai eu l'occasion de voir un nombre probablement des mêmes pièces aux Musées de Dresde et de Gotha, toutes en mauvais état et c'est seulement en les comparant ensemble, que j'ai pu lire sur plusieurs avec les titres cités sur l'avers et le revers السلم le Sejour de la paix, l'épithète constante d'Atjih, comme d'autant d'autres villes dans l'Archipel et ailleurs. Sur d'autres le mot معروف monnaie d'échange est ajonté, ou exprimé seul. Ce sont de très petites pièces rondes ou de forme irrégulière. Il y a un grand nombre de rois, qui portent après leurs noms le titre de Djohan berdaulat, et ce n'est que par conjecture que nous croyons devoir attribuer ces pièces au Sultan Alá' 'ou-d-dîn Ahnsad Schâh, qui règna de 1726 à 1735. Je pense, que ce sont les pièces d'étain, dont parle Tavernier.

M. Braddell (Journal of the Indian Archip. IV. p. 315) pense que dans ce nom إشمار)
 pour isbusi (اشمار)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Fraehnii Recensio numorum Mohammedanorum Acad. Imp. Scient. Petropolitanae. Petropoli. MDCCCXXVI. in-4c. p. 553.

Mr. Soret de Genève a eu, il v a déià longtemps, l'obligeance de me communiquer le dessin d'une pièce en plomb, qui étant dans la collection de médailles orientales du Dr. William Scott d'Edimbourg, a passé après sa mort en 1856 à la Société Asiatique de Paris. C'est en vain, que j'ai tâché à plusieurs reprises de voir cette collection à Paris, sur laquelle on attend un rapport de quelques membres de cette société. Je dois donc me contenter du dessin, qui malheureusement n'est pas fort distiuct. L'avers porte مادي :Djauharou-l-'álam Schâh, le revers جوهر العالم شاه Telok Semásci La troisième ligne du revers n'est pas claire: probablement ces quatre traits doivent indiquer les chiffres de la date. Cette monnaie appartient donc au roi Alá'oud-d-dîn Djauharou-l-'âlam Schâh , dont nous avons parlé. Le nom du revers Telok Semâwi (port ou baie céleste) est le nom d'un port sur la côte septentrionale à l'est d'Atjih, qui sous des formes corrompues est mentionné par différents auteurs. Andersou en parle souvent sous la forme de Teluk-Samoy. Milburn, Oriental Commerce, p. 356, 376, écrit Teliso maway. Adrien Balbi, Abrégé de Géographie, 3e ed. Paris, 1838, p. 1170 la nomme Telo Sancaouay et dit qu'on la regardait il y a quelques années comme la résidence ordinaire du Sultan. J. H. Moor dans son intéressant ouvrage: Notices on the Iudian Archipelago, Singapore, 1837, ın-4º, p. 99 dit que les places principales de commerce d'Atjih sont la baie de Teluk Samawa et Pedir. Le grand ouvrage: Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederl. Iudie, Amst. 1865. Vol. II. p. 225 en donne quelques détails sous le nom Sanaweh.

Les monnaies les plus récentes d'Atjih, que je counais, sont des pièces en étain ou plomb d'une fabrique assez mauvaise, qui avec quelques légères variations, ont toutes le même type. A l'avers on lit înt rtois lignes بيندر إحد إدار الرحاح والراحة (الرحاح الرحاح الرحاح الرحاح الرحاح الرحاح المنافقة والمنافقة والمن

a cru être la figure de truis sahres, et qu'on a pris pour les armes d'Aijh.
Cependant, selon M. Ritter l. c. p. 241, les armes sur le drapeau d'Atjh.
sersieut un cris ou poignard blane sur un champ rouge. Il y a quelques
pièces où les lettres semblent indiquer d'une manière un peu cachée un
not: cu y ajoutant un des points du grénetis et en joignant les lettres
d'en bas en haut, ou pourrait lire — 2-je-m monnaie d'échange. Je ne sais, si
à cette époque le sultan Mohammed Schâh était encore sur le trône
d'Atjih. Selon M. van der Tuuk cette monnaie porte chez les Adjinois le
nom de Kow, et on les compte ordinairement à 400 la piastre espagnole,
selon M. Schaap le cours scrait à 1000 la piastre, ce qui est moins probable. '

Nous avons malheureusement peu à dire des monuments numisnatiques des petits, mais judis très florissants états, qui du nord au sud se
succèdent sur la côte orientale de Suuatra et dont les principaus sont Siak (on
Siyak), Campar, Indragiri et Djamli. Toute cette côte, si importante par l'état
florissant du commerce dans les différents états, qui s'y sont saccédés dans
l'antiquité, si remarquable par son histoire, sea antiquités, son état physique, ses productions, située sur une des routes les plus fréquentés
depuis la hante antiquité jusqu'a nos jours, est enore une des parties les
moins explorées et les moins connues de l'archipel Indien. Mendez Pinto
est, je crois, le seul qui, comme nous avons vu, parle pendant son séjort
à Siak de mas on or, mais à extet époque il est plus probable que c'était
une monnaie d'Atjih que de Siak même. Nous n'avons trouvé nullepart
quelque indication d'une monnaie propre à ce pays, qui cependant a exisé.
De temps en temp y'étais parvenn à rassembler quelques pécèces singulères

De no jours, d'agrès le témogiasse de M. M. Ritter Ind. herinner, p. 209, et Windere End (Journ of the Ind. Archip IV. p. 245), in monnie la plus courante A djih et et la piatre espaçuele à colonner, mais le dernier mentionne aussi, outre les pièces en cuivre fabriques par les marchants anglais à Brainflanch mour Alfre de nacienzes pièces en cuivre fabriques par les marchants anglais al Brainflanch mour Alfre de la Compagnie Rollandaine, da petites pièces frappées dans le pays, d'or d'argent, d'une valeur incertaine. Les d'ernières mous sont tout-à-fait inconnues.

en étain, du type des pitis de Java, mais avec des caractères inconnus. Par hasard j'en découvris un certain nombre dans le Musée des euriosités à La Haye et l'obligeance de M. van de Kasteele m'ayant permis de les comparer, je pus enfin parvenir à les déchiffrer et à les reconnaître pour la petite monnaie de deux états de cette côte. Les caractères sur ces pièces se rattachent à une ancienne forme de l'écriture javanaise, soit qu'elle ait conservée sa forme antique, ou bien qu'elle se soit déformée par le temps dans cette partie de Sumatra. Parmi ces pièces j'ai trouvé une monnaie de Siak. Elle ressemble aux pitis de Bantam, mais est un peu plus grande, avec un léger bord à la marge et autour du trou roud. Je lis l'inscription வு வளை வெள்ள Sultan de Siak. C'est bien le manque d'espace, qui s fait exprimer le nom bref, au lieu de la forme honorifique Siak Sri Indrapoura, سيق سرى اندرانور, comme on lit ordinairement dans les lettres et pièces diplomatiques 1, et par la même esuse les lettres sont écrites sur la même ligne, sans l'usage des Pasangan, ou lettres qui indiquent que la consonne précédente manque de voyelle, mais il est plus singulier qu'on a aussi omis le signe de paten, qui a le même effet. Le signe de la voyelle a i est peu distinct sur la pièce. Comme il n'y a ni nom de prince ni année, il est impossible de fixer la date, mais je pense que ces pièces appartiennent à la fin du XVII« siècle on au commencement du XVIIIº siècle. Le manque d'autres monnaies connues de ce petit état m'empêche d'entrer en des détails sur son histoire, qui dans les derniers siècles porte en général un earactère peu honorable.

Nous ne savons ricu des monnaies de Campar كمنر, nommé déjà dans

ר Crost par négligence qu'on lit برندرور مين مو Mans Fourrage Maleisch leenhock, door A. Meursinge, Ills stuk Leydon, 1847. p. 2. Dans la Chrestomathie Malaye de M. E. Dalaurier. Paris, 1845. p. σ- es ailleurs le nom est écrit actue, et c'est la forme, dont se sont servis les marchands anglais sur la monanie de cuirre qu'ils ont fait frapper n. 18536 pour cet état.

le XVII<sup>e</sup> siècle par les Malais l'ancien marché الكرية . Dans l'ouvrage déjà cité ! on trouve une liste peu claire des valeurs monétaires d'Indragiri (اندراکيري) et de Djambi (جمبي). Elle donne pour Indragiri les évaluations suivantes: 1 Real de huit est 60 sons; 5 Coupangs font 1 Risdaler; 1 Coupang est 12 sous; 1 Tahil est 16 mas; 1 Bouson (?) est 1 dito, et pour Djambi: 1 Real d'Espagne vaut 60 sous; 1 tahil est 16 mas, poids d'or. On pourrait par là conjecturer que Diambi ne possédait alors pas de monusie propre en or ou en argent, mais pour Indragiri la chose n'est pas si certaine. La valeur déterminée du Coupang et Bouson (?) ferait penser à une monnaie. Ce dernier mot, probablement corrompu, m'est inconnu 1. Parmi les pièces en étain ou en plomb, dont nons avons parlé, se trouvent aussi des monnaies de Djambi. Elles ont la même forme que celles de Siak, mais avec quelques variations, qui prouvent une certaine nonchalance dans la fabrication. Les plus complètes portent dans l'aucien caractère déjà indiqué la légende வயுதயுக்கூறுக்கள் Marque du Sultau de Djambi. Le mot عام en Malai جب , Hind. جب , Bengali: tjkapa signifie marque, signe, symbole de représentation et se dit aussi d'un sceau ou cachet, comme marque d'authenticité sur une lettre, d'un coin sur une monnaie. Ce mot répond souvent à l'arabe مِنْهُم qui est aussi en usage dans l'Archipel sur les lettres et sur les monnaies. Sur beaucoup d'autres pièces le manque d'espace a fait raccourcir la légende et il n'est exprimé que la première partie du nom as an Djam (bi). Sur d'autres enfin , qui sont d'un type tout à fait semblable, le nom du pays est entièrement

Uytrekening van de goude en sitvere munts waardge van Indiën. Middelburg, 1691. 4 p. 17. — Valentyn. I. c. IV. I. p. 857 semble l'avoir suivie.

En 1782 on indique que les monnaise en usage à Djambi sont les mêmes qu'à Palembang, où la réale ronde espagnole est l'étalon, set les pitis comme vaieur d'échange sont comptés par file on botte de 500 pièces, dont 8, ou 4000 pièces valent une réale d'Espagne. Cf. Verkand. Batas. Genochetop. IVs Dl. Rott. 1786, pag. 419, 453.

omis et il y a senlement (ALL) (Light Sense) Marque du Sultan, Par la conformité de la légende nous pensons devoir aussi attribuer à Djaulti des pièces d'étain semblables, rondes avec un lèger bord et ave un trou carré sans bord et la légende en arabe "La marque du Sultan. Cette légende est quelquefois à rebours . Nous pensons que les premières appartiennent à une époque plus ancienne, lorsque l'influence javanisse avait la préponderance sur la côte orientale de Sumatra, environ jusqu'à la fin du XVIII scicle, et que les pièces à légende arabe appartiennent à l'époque suivante, ou à la première partie du XVIII scicle s'.

Il faut rapporter encore à Djambi des pièces en étain on plomb, mais de forme octogone, avec la légende பிப் வட்டிப் (வடர்) (வடர் ஆர், ரடி) கூர் கூர் கிருக்கு மார் கிருக்கு மார்க்கு மார்க்கு கிருக்கு கிருக்கு

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous en possédons de 21 à 16<sup>1</sup><sub>4</sub> millim. de diamètre et du poids de 0,66 à 0,28 gr., mais toutes sont extrêmement minces et fragiles.

<sup>3</sup> M.M. Netscher et van der Chijs attribuent p. 108 sans en donner raison et sans cause apparente les pièces avec سلطاني A Palembang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Tijdschr. roor N. I. VIII. 4. Batavia, 1846. p. 54, où cependant la chronologie semble peu exacte.

<sup>\*</sup> Tijds. N. I. l. c. p. 51.

se trouverait aussi sur un sceau de l'an 1756 du Sultan Ahmed Zeinoud-dìn, le fils d'Abdou-r-raḥmán, et encore en 1833 sur le scean du Sultan Fakharou-d-dìn.

L'état suivant sur la côte orientale de l'île de Sumatra nous est représenté par un assez grand nombre de mounaics, qui toutes, à l'exception d'une seule espèce, sont d'étain ou de plomb. Celles que nous connaissons ne remontent pas plus haut que la fin du XVII siècle, et l'ouvrage souvent cité est le premier, où elles sont mentionnées vers la même époque 1. D'après l'indication de cet ouvrage il parait très probable, qu'il n'y a iamais eu d'autre monnaie du pays que ces petites pièces d'échange. Ou y lit, qu'à Palembang on compte par réaux de huit, dont un vaut trois florins, et qu'un risdaler compte vingt, dix-neuf, à dix-huit mille pitis. Mr. J. C. M. Radermacher dans sa description de l'île de Sumatra de l'an 1779 a assure de même, "qu'il n'y a qu'une espèce de monnaies, qui est fabriquée dans le pays, les pitis, de petites pièces rondes d'étain mêlé de plomb, avec un trou carré (?). Elles portent quelques caractères, qu'on change à l'avènement d'un nouveau roi. Il n'est permis à personne, qu'à celui qui possède un privilège exclusif du roi, de les fabriquer. Ceux qui faisaient de la monnaie fausse ou qui imitaient les pitis, avaient les mains coupées. On enfile 500 de ces pièces en une botte, qui vaut quatre sons de Hollaude; seize de ces bottes valent une piastre espagnole. Hors de ces pitis les ducatons à tranche cordonnée (gekarteld), les réaux espagnols ronds et carrés et les dalers à buste v ont seulement cours. Ces derniers ainsi que la nouvelle piastre espagnole à buste ne valent que quinze bottes de pitis et dans le débit de produits à la Compagnie, ils ne veulent accepter pour la caisse royale que les vieux réaux ronds espagnols."

La différence dans l'évaluation des pitis à la piastre espagnole peut s'expliquer par la différence de grandeur et de poids des pitis anciens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Uytrekening etc. Middelb. 1691. 40 p. 16. Valentyn, 1 c. IV. I. p. 357.

<sup>\*</sup> Verkandd, Batar, Genootschap, IIIe Deel, Rotterdam, 1787, in-8°, pag. 105, 106.

et modernes, mais dans la notice de Radermacher se trouvent, comme nous verrons, plusieurs indications peu exactes, et ce qui semble plus singulier eccore, il ne dit rien de la différence des pitis, qui existait à son temps même. Un peu plus tard dans le catalogue de monnaies, qui se trouve dans le IV- Volume des Mémoires de la Société de Batavia, p. 458, on trouve défà l'indication de nitie en cuivre de Pelembaux.

Nous distinguerons dans les monnaies de Palembang celles qui portent date et celles qui sont sans date. Toutes sont coulées et ont le revers blanc. Les plus anciennes jusqu'environ 1193 (1779) sont unies avec un léger bord; depuis 1198 (1783:4) toutes ont un trou rond et sont rondes ou octogones, le plus souvent avec un léger bord autour du trou et de la marge. Excepté la pièce avec la date de l'an 1198, qui est de cuivre rouge, toutes ces pièces sont d'étain mêlé de plomb. La plus aucienne pièce avec une date certaine que nous connaissons, est une petite pièce le Sultan dans السلطان في بلد فلمبغ سنة ١١٣٠ le Sultan dans le pays (ou royaume) de Palembang l'an 1113 (1701/1702). Il fant observer, que sur toutes les pièces coulées de ce mélange de métaux assez moux, les caractères sont sonvent faiblement imprimés ou presque effacés, et qu'il parait beaucoup de nonchalance dans le febrication de ces pièces. Les légendes assez simples étant commes il est souvent assez facile de les déchiffrer, mais cela n'est pas toujours le cas avec les dates. Ainsi je suis sûr, que dans l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs on trouve par erreur une pièce d'une date antérieure. C'est la pièce, Pl. XXIII Nº. 159 où ils ont lu \*\*\* 1061, mais ils n'ont pas observé que les chiffres et le mot àim sont à rebours et qu'il faut lire l'an 1201 (1786,7). L'origine plus moderne de cette pièce est pronvée non seulement par sa fabrique et son poids, mais aussi par le trou rond central 1. Je possède plusieurs pièces de l'an

¹ De même ayant eu occasion d'examiner les pièces de la collection de M. van Coerorden, je n'ai pu adopter toutes les lectures des légendes et aurtout des dates, qu'il a données dans le Tijdekrift roor Ind. tool., land-en Vollenkwade. Deel VII. Batavia, 1859, pag. 386 suiv.

1113 et une qui peut-être porte la date 1103, du diamètre de 14 millinn. et du poids de 0,46 gr., mais le troisième chiffre est si peu distinct, qu'on peut aussi lire 1193.

Comme auenne des pièces de Palembang ne porte un nom de prince, il dant déterminer d'après la date, à quel roi on doit attribuer les monnaies et rien ne serait plus facile si l'histoire de cet fast nous était suffisamment connue, mais sie encore il faut observer, qu'il règne encore beaccoup d'obsecurité et de confusion dans l'histoire et la chronologie. Les chroniques indigènes nons manquent et outre les indications éparses qu'on trouve chez les historiens et voyageurs nous ne connaissons que quelques essain peus astisfaismes sur l'histoire de cet état.

Si la date mentionnée 1103 (1691-1692) était plus certaine, cette pièce aurait été coulée sous le Sultan Abdou-r-rahmán, dont le long règne de 45 ans dura de 1649-1694. Les pièces de la collection de M. van Coevorden et de la mienne avec la date 1113 (1701/2), du diamètre de 13 à 15 millimètres et du poids de 0,30 à 50 gr. et une plus petite du poids de 0.25 gr. avec la même date et du même type, appartiennent au règne du Sultan Mohammed Mansour, qui règna 12 ans, de 1694 à 1706. Une nièce de M. van Coevorden mal conservée avec un trou, semble porter la date 1162, mais le trou, le poids de 2,00 gr. et la légende font eroire qu'il faut plutôt lire l'an 1192. Le premier mot n'est pas distinct et je في بلد فلمبير در (ال) سلم le reste porte ; السلطان ou فلوس aloute s'il fant lire Felous (ou le Sultan) dans le royaume de Palembang, le Séjour de la paix. Si la date serait 1162 (1748-1749), elle appartiendrait au Sultan Mahmoud Badrou-d-dîn, dont le règne est compté de 1716 à 1751. Le Nr. 191 de l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs avec la date 1163 (1749-1750) et du poids de 0,48 gr. doit être attribaé au même Sultau. Les pièces avec la date 1153 (1769-1770) dans la collection de la Société de Batavia et dans celle de M. van Coevorden du même type que les anciennes et du poids de 0,40 à 0,42 gr. appartiement au Sultan Nadjmou-d-dîn, qui règna environ 1751 à 1775 on 1776. Les pièces du même type avec l'an

1193 (1779) se trouvent dans la collection de M. van Coevorden et dans la mienne sont d'une grandeur à peu près égale, du diamètre de 14 à 13; mill. nais d'un poids différent; elles pèsent 0,93, 0,66, 0,30 et même 0,85 gr. Leur date les rapporte au Sultan Mohammed Bahâ'ou-d-tiffe, «دُومِيّة الرّقية», qui règne 38 ass, d'environ 1775 à 1803. Suns ce rois nous remarquons plusieurs variations dans ces pièces d'échange. A son règne appartient la seule monnaie en cuivre rouge ou de cuivre mélangé d'étain de Palembang, que nous connaissons. La forme imite le tsien chinois, unais elle a un trou rond, avec un bord autour du trou ainsi qu'in la marge et porte une légende arabe (11) à cui but trou ainsi qu'in la marge et porte une légende arabe (11) à cui but d'au d'au la comme de Palembang, l'an 1103 (1783-8), Cette pièce à un diamètre de 21 millim, et pèse 1,93 à 2,86 grammes. Elle se trouve dans le Cabinet numissatique de Leide, dans les collections de la Société de Batavia, de M. van Coevorden et dans la mienne.

Les pièces suivantes sont toutes d'étain. Au règne du même roi appartient une jolie pièce avec la légende بنت ثني بلد ثنيخ غني أن له المتحافظ المت

Les dernières pièces avec date, que nous connaissons, sont toutes de l'an 1219 (1894/5) et appartiennent au commencement du règne du Sultan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une pièce dans l'ouvrage de MM. Netscher et van der Chijs, le No. 205, semble porter la date 1201.

Mahmoud Badrou-d-dîn محصود بدر الدين, qui monta au trône en 1803 et dont le règne crucl, les intrigues avec les Anglais, l'assassinat de la garnison hollandaise en septembre 1811, la guerre avec les Anglais, la destitution et le rétablissement, et enfin la guerre avec les Hollandsis, qui finit avec sa déportation en juillet 1821 à Ternate et fut suivie par l'incorporation de cet état dans les possessions hollaudaises de l'Archipel, sont renommés dans les annales des Hollandais aux Indes Orientales, Toutes ses monnaies sont de forme octogone avec un trou rond, ordinairement mal executées, avec des mots défectifs; souvent même la date ou la légende entière est à rebours. La légende même est un peu changée, on lit ۱۳۱۱ مصروف في بلد فلمبغ monnaie d'échange dans le royaume de Palembang, 1219 (1804.5) 1. Il y en a de différente grandeur de 19 à 17 millim., du poids de 1,30 à 0,42 grammes, les plus petites de 14 à 12 millim, jusqu'au poida de 0,12 gr. Ce sont bien les plus petites monnaies de l'Archipel, comme les fanam's d'or et d'argent sur les côtes de l'Inde su golfe de Bengale et les paillettes d'argent au Népal, qui probablement sont les plus légères valeurs d'échange en métal, qui existent au monde. Ou a peine à concevoir comment des pièces si minces et petites d'un métal si fragile ont pu svoir cours dans l'usage journalier et même aient pu se conserver. Ces valeurs minimes dans la monnaie d'échange semblent indiquer l'extrême bon marché des choses nécessaires à la vie.

Il y a aussi quelque variété parmi les pièces sans date. J'en ai vu une dans les collections de M. Soret et de M. van Coevorden, qui se trouve aussi dans le munée de Batavia, qui parnit ancienne parcequ'elle n'a pas de trou et per son poids de 1,35 à 1,28 gr., mais dont la légenete ext pet distincte. Les mots en les mètais de Palem-

Le mot معربة monnie d'échange, petite monnie, que nous avons déjà mentionné en traitant des monnaies d'Ails, as trouve ici pour la première fois aux els monnaies de Palenbaga Co mot, que jo n'ai jamais rencontré sur les monnaies à légende arabe de l'Asie et de l'Afrique, a été depais longtemps en usage dans différentes parties de l'Archipel Indion, commo nous rerous plus loin.

bang, sont assez elairs, mais je ne sais que faire du reste. Peut-être y a-t-il encore une épithète avec ... , la et au milieu une date 11 ..? Nous indiquerons encore les suivantes que nous possédons: une pièce ronde avec trou rond, diamètre 19 à 20; millim., poids 1,04 à 0,50 gr. et la légende ضرب في بلد فلمبغ دار ااسلاء. Ces caractères sont ordinairement d'une forme assez barbare, mais je crois le premier mot assez certain, soit qu'on lise ضُرِبُ frappé ou plutôt ضُرِبُ monnaie dans le royaume de Palembang, le séjour de la paix. Quelquefois aussi la légende est écrite à rebours. Une autre a un diamètre de 201 mill, et un poids de marque dans le علمة. في بلد فلمبغ (دار) السلام marque dans le royaume de Palembang, le séjour de la paix. Une autre enfin, d'un diamètre de 18 mill. et du poids de 0,52 gr., porte simplement السلطان في بلد فلمبثر le Sultan dans le pays de Palembang. C'est surtout dans ces dernières pièces, que la légende écrite à rebours passe souvent dans des traits peu reconnaissables, et il y en a, où la forme des caractères ferait penser à une écriture encore inconnue.

Les pièces pleines ou sans trou portaient, selon M.M. Netscher et vau der Chijs, le nom de pitis hountou', celles avec un trou le nom de pitis teboh'. Les premières étaient consues dans de petits sac de feuilles de nipah (nipa fruticans), qu'on nommait Koupat (Compares le jav. 85 u. 22 n.). Chaque Koupat contenant 250 pièces, avait la valeur d'un Kedjer' ou ; réal, ¿cal à 20 dutes hollandisse des Indes.

En Javanais Chan rempli, fermé, bouché.

<sup>\*</sup> Serait-ce le javanais Entry la largeur d'un travers de main, comme mesure d'une enfilade, ou bien Entry canne de sucre, dont ou a pu prendre la tige ou l'écorce pour enfiler les pitis?

Compares le jav. am d compter, égaliser, le mal. جاجر raugée, file.

- 2 kedjer avaient la valeur d'un tâlî نائع ou إ réal = 40 dutes.
- 2 tâlî " " " " soukon وكو ou إ réal = 80 dutes.
- 2 sonkou " " " " djampel جمثل on un إ réal = 160 dutes. 2 djampel " " " " réal = 320 dutes.

On compinit un réal comme une piastre espagnole, 10 konpar's on 4000 pièces pitis bountou avaient donc une valeur d'environ deux florins et denis. Les putis tebols étaient emiliés par 500 pièces à un rotan unince (on platôt à une bande on tranche minec de rotan on à une tige de paille forte). Une telle enfilade on botte s'appelait tjourjouh? (on \(\frac{1}{2}\)\text{experiment}\) et valeur d'un tâli; ou comptait le réal à 4000 pièces.

Il est clair, qu'il y a quelque confusion daus cette notice. Un noutbre gal de petits pitis sans trou et des pièces ordinairement plus grandes et lourdes avec tron ne peut avoir eu la même valeur en argent. La différence semble mieux indiquée dans l'ouvrage cité <sup>3</sup>, où 18,000 à 20,000 pitis, sans doute sans trou, sont comptés pour un risaler, taudis que les pitis à trou sont comptés par Raderumeher à 8000 pièces la piastre d'Espagne. Ailleurs ou dit, que 8 bottes, chaque de 500 pièces ou 4000 pitis valent un créd d'Espagne.

M. de Sturler dans sa description intéressante de Palembang, Grau. 1543, pag. 152, parle d'an indigène, Animou-d-lin, dont l'esprit inventif savait satisfaire à plusieurs besoins dans la guerre de 1821, et qui entre autres fabriquait aussi de la unomaie, mais je n'às pu découvrir que était crette momaie, probabllement la dernière de cet empire buiet deficé.

11 mentionne aussi, p. 154, de faux florins des Indes Hollaudaises faits d'étain par des femmes en 1824.

<sup>&#</sup>x27;Comme Ji téli signifie une corde ou l'objet sur lequel on enfile, ce nom doit s'appiquer proprement aux pièces avec un trou et est depuis longtemps en usage dans l'archipel par rapport aux tsiens chinois et aux pitis avec un trou. Ensuite le nom téli à été aussi appliqué aux pièces en argent de trois fanams de Madras.

<sup>2</sup> Uytrekening enz. p. 16.

<sup>3</sup> F. rhandd. Batas. Gen. IVe Dl. p. 453. Maraden, History of Sumatra, p 361.

Nons devons encore dire un mot d'un aingulier moyen d'échange en usage chez une penplade dans l'interieur de Palembung vers la côte occidentale de Sumatra, les Korindjas, qui judis se servaient d'anneaux en cuivre jaune, exactement parcile à nos anneaux ordinaires de rideau, mais d'une fabrique un peu plus rade. P l'Insienzo not sur la surface extérieurde très petits boutons ou bosses. Selon M. Schaap, qui a en l'obligeauce de me faire parvenir ces objets rares, ils avaient chez ce peuple la valeur de 15,800 pièces pour un tabil d'or.

Depuis la fin du XVIIe siècle l'île de Bangka, a été intimement liée avec le royaume de Palembang et depuis l'exploitation des mines d'étain, cuviron l'an 1710, cette île a été une mine inépuisable de richesses pour cet état et plus tard pour le gouvernement hollandais. L'exploitation des mines de Bangka y a sans cesse attiré depuis le commencement du siècle passé un grand nombre de Chinois, qui par leur industrie n'ont cessé de produire de grandes richesses, tant pour eux-mêmes, que pour les maîtres de l'île. Distingués par leur langage, leur religion et leurs mœurs des indigènes de l'Archipel, les Chinois tachent toujours et partout de conserver leur nationalité et la division usitée en Chine en clans ou tribus les a conduit à former aussi sur différents points de l'Archipel et de la Péninsule Malaie des communantés ou sociétés distinctes, se perpétuant tant par le mariage avec les femmes du pays que par une affluence continuelle de nouveaux colons de leur contrée et conservant souvent par leur retour les liens qui les unissent avec leur patrie commune. C'est surtout par l'exploitation des mines, qui semble seule possible par des ouvriers, où une grande force physique s'unit souvent avec une patience et sobriété surprenantes, que s'est formé un grand nombre de ces communantés on associations chinoises dans l'île de Bangka et sur la côte occidentale de Borneo. Le manque de numéraire et l'esprit d'indépendance, qui les

Peut être sont ce les mêmes que les anneaux de cuivre, dont les femmes du pays s'ornent les cheveux, Cf. Marsden, History of Samaira, p. 305.

caractérise toujours, semblent surtout avoir été la cause, qui les apoussés à fabriquer une monnaie propre, courante dans leur colonie et faite du produit même de leur travail, l'étain. Ainsi il y a cu parmi les Chinois de Bangka différentes espèces de monnaies d'étain, miniant par la forme les monnaies ordinaires de la Chine, quoique plus grosses et lourdes, et indiquant par leurs légendes les différentes associations, qui les mireut en cours.

Un auteur anglais, ennemi fanatique des Hollandais, M. H. Conte, et le premier, que je sache, qui parle de ces monaises. Il raconte, que du temps que Baugka appartenait au sultan de Palembang, la direction des affaires des mines dans les différents districts était confiée à sept des principaux nidigènes de Palembang, sous le titre de Teke's ou Tikon's, 'auxquels le sultan avançait le capital nécessaire à l'exploitation des mines. Les stations de ces Tikon's et les districts joints à chacune, étaient Djébous et Kalbat à la partie orientale de la baye de Klabat, Soungei Liat, Marawang et Pangkal Pinang sur la côte orientale et Toboahi au midit. Les Tikon's étaient les descendants d'un père chinois et d'une mère malaie, qui suivaient la réligion maudianne et connaissaient les langues chinoise et malaie. Par cette raison, ainsi que par leur caparité dans les affaires, leur pénétration et subtilité, ils étaient choissis pour diriger les districts de mines, où travaillaient les mineurs chinois. Ces

<sup>&#</sup>x27;As Expension of the relations of the British Government with the Southern and State of Phendestage the Cond. 1821. Sur I was missed Bangha on pure discover convent and I Intalia. Too, New account of the Eucl. Intalia. 'Vol. 11 Lond. 1730, p. 190. — Tipleth's new Newf. Lond. V. 2, 1843, p. 392. VI. 2, 1844, p. 49. VIII. 4, 1846, p. 128 XIV. 1, 1850, p. 192, 885, 387. II. p. 318. XIII. 4, 1851, p. 50, 273, 388. XIV. 1, 1852, p. 281. Visiteds Philips Nov. V. D. 11, 73, 111, 750, IV. 221. As indust criterly, III. 301. Discover. Int. According to the Control of the Control

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crawfurd, Hist. Ind. Archip. III, 460, parle de 5 inspecteurs. Cf. Tijds. soor N. I. 1850. 1, p. 219 et le Dr. Horsfield dans Journ. Ind. Archip. Vol. II, p. 819.

chefs avaient leur résidence surtout à Palembang, d'où ils pourvoyaient les mineurs sous leur direction respective de toutes les provisions et marchandises nécessaires. Ils visitaient seulement de temps en temps leurs districts pour règler leurs comptes avec les mineurs et pour arranger avec leurs agents subalternes ou Kong-sse's, 1 comme on les nommait, la direction des ouvrages à exécuter pendant leur absence. Ces Kong-sse's avaient la direction des mines et tenaient les comptes avec les mineurs pour le tikou, dont ils recevaient un salaire fixe. Les frais préparatoires pour l'excavation des mines, l'érection des fournaises, les frais des instruments, l'exstirpation des broussailles étaient portés par le tikon, qui après payait aux mineurs le prix règlé d'environ 6 dollars pour chaque picol d'étain d'environ 160 kati's livré par eux. Deux-troisièmes de ce payement se · faisaient en provisions et marchandises, que les mineurs recevaient pendant le cours de leur travail, et l'autre troisième en monnaie d'étain nommée pitis, que chaque tikou avait le privilège d'adopter pour la circulation de son district et qui hors des limites de ce district n'avait pas de cours.

D'après cette notice de Court on pourrait attendre de trouver les noms des acțt districts de Bangka sur les monaies qui nous sont parvenues. Cela n'est pourtant pus le cas. Non seulement le nombre des districts s'est augmenté, comme nons voyons dans une table statistique du Dr. Horsfield, mais les monaies semblent plutôt porter des noms symboliques ou des devises, qui appartenaient soit aux différents Kong-seo ou sociétés d'une mine, ou bien à une association de plusieurs mines voisines. Par Touvrage de Court, par les mémoires du Dr. Horsfield, et surfout par une table statistique de toutes les mines de Bangka dressée par cet excellent maturaliste en 1814, que j'ai trouvée dans les archives de la Compagie Anglaise des Indes, ainsi que par plusieurs ouvrages plus récents,

<sup>1</sup> Ce nom si commun dans les établissements chinois et écrit ordinairement êmpsi par les Européens, est composé de ésag ou ésasg, public, opposé à particulier, et se ou sei, direction, gouvernement, donc ésag se, gouvernement de la commune, la commune.

nous conaissons peut-être tous les mons des grandes (colong  $\xi S$ ) ne petites mines (koulti  $\omega J \hat{y}$ ), qui existaieut au commencement de ce siècle, et parmi eux on trouve grand nombre de nous évidenment chinois, comme Singhing, Wousquin, Sounssing etc.; cependant il n'y en a peut-être aucun que nous osions avec surcéé appliquer à nos monaises. La causse en est tant dans la prononciation différente des dialectes chinois, que dans la transscription de ces nous, qui écrite en caractères européens et surtout d'après l'orthographie anglaise expriue toujours d'une manière incertaine les caractères chinois. Annai les auteurs européens écrivent ils ces nous d'une manière souvent différente. Zafin il se peut, que le nous avra la monusie était simplement la devise ou la raison de l'association et différait du nous chinois de la mine.

I a première des mommies d'étain de Bangka, du diamètre de 26 millim, et du poils de 6,70 gr. est une bilingue, qui d'un côté porte une légende en caractères arabes peu distincts. La lection la plus vraisemblable, quoque pas certaine, me semble, 1,3±4 vij par prononciation corrompue pour ride avis de 30 q. comme le nom se trouve assis érair, 1½4, le pay de Bangka. Le revers porte en caractères chinois, selon le professeur Hoffmann, dont l'obligeance a hien voulu se clarger de l'explication des légendes chinoises, 我 用 和 合 Nŷōyoing héhap. Propre usage, Union, ou selon na autre pronouciation: Nŷō young fo hok. Parmi les noms connus des districts ou des mines de Bangka, je n'en ai trouvé aucun qui resemble assec au nom sur la monnaie pour pouvoir déterminer la localité de cette association.

Peut-étre est ce ici le lieu de parfer d'une pièce hilingue, ronde, à ron carré, d'étain, du diamètre de 30 mill. et du poids de 4,55 gr., trix-singulière et dont la détermination est encore bien incertaine. Elle semble porter d'un côté مناورة مناورة مناورة والمناورة والمناورة مناورة مناورة مناورة المناورة والمناورة والمناورة والمناورة المناورة المناو

est le nom connu de la partie méridionale de Sumatra, qui a été longtemps sous le gouvernement de Palembang. Le revers porte en caractères chinois, selon M. Hoffmann, Nan-péng kong sse: l'autorité municipale ou la commune de Nan-peng. Malheureusement nous ne savons encore que fort peu des noms, que les Chinois donnent dans leur langue aux localités dans l'Archipel Indien. M. Netscher, à qui j'avais envoyé il y a longtemps un dessin de cette pièce pour prendre des informations chez des Chinois à Java, l'a publié dans son ouvrage Nº. 275 et prétend (p. 216) que c'est indubitablement une monnaie, qui appartient aux districts Lampoungs. Pour moi j'en doute fort. Non seulement M.M. Netscher et van der Chijs n'ont rien pu découvrir de monnaies dans ces districts, mais aussi les Chinois ne semblent jamais y avoir formé quelque grande société ou établissement de commerce. Au contraire le métal, le type, la contremarque imprimée au revers font plutôt penser à une des sociétés chinoises dans l'île de Bangka, où cependant nous n'avons pas encore pu découvrir ce nom de localité ou de société. Le seul nom de Bangka, qui y ressemble un peu, est celui qu'on trouve écrit Lampoor, dans le district de Soungei-liat.

Toutes les autres pièces portent des légendes simplement en chinois. Le N°. 2, 1 du poids d'environ 6 gr., à l'av. 太 平 Thay-p'ing, paix

générale ou égalité générale. Rev. **忠 接 堂 記** Tchoung-i Tang-ki: fidélité, justice — marque du lieu d'assemblée.

La légende du revers a quelque ressemblance avec le nom malai, échez Court, p. 231 et dans la liste manuscrite du Dr. Horsfield: Sonngie-tango, une des mines principales du district de Djebous <sup>3</sup>. Peut-être la devise chinoise seruit elle formée à l'imitation du nom malai.

<sup>1</sup> M. Millies n'a pas indiqué le diamètre des pièces N° 2—8. (N° 213—219 de la planche N° XX) J'ai pris la peine de les mesurer et j'ai trouvé que leur diamètre varie de 26 à 32 millimètres.

<sup>2</sup> Le Dr. Horsfield dit: "Sungie Tingo of the Chinese, Saugie mentinger of the Natives" Journ. Indian Archip. Vol. 11, p. 798. Les légendes de cette pièce ainsi que la contremarque imprimée en vermillon sout encore remarquables parcequ'elles ou rapport aux sociéées secrètes, qui ont depuis longtemps agité la Chine et que les Chinois out transporté aussi chass les pays étrangers, non sans danger bien gravour ces contrées. C'est après Milne et Morrison surtout le professeur J. J. Hoffmann de Leide, qui par ses recherches sur la Conféderation du Ciel et de la Terre a fourni le plus de lumière sur un sujet aussi difficile qu'important pour tous les pays, où se trouvent des émigrants de la Chine <sup>1</sup>.

La légende de l'avers They-p'iny semble se rapporter au nom d'une loge ou place de réunion chez les alliés de la Conféderation du Ciel et de la Terre, Tay-plng-ti, ou le pays de l'égalité, ét la légende du revers se rattache à la désignation usitée d'une des parties principales de la loge, nommée Tchoung-t-sinag, la salle de fidélité et de justice. Cet là, ainsi

Outre un grand nombre de notices dans le Chisese Repository, Canton, 1883-1851, Vol. I. 1833, p. 24, 30, 31, 207. Vol. II. 1834, p. 161, 230. Vol. IV. 1836, p. 415, 557. Vol. V. 1837, p. 94, 309. Vol. VI. 1838, p. 157. Vol. XII. 1843, p. 332. Vol. XIV. 1845, p. 57, 59, 69, 157, 244. Vol. XV. 1846, p. 300. Vol. XVIII. 1849, p. 281 on peut consulter: Indo-Chinese Gleoner, Vol. I. Malacca, 1818. Sr. p. 19, 87, 143, 181 Vol. II. 1820, p. 364. Some account of a Secret Association in China, entitled the Triad Association. By the late Dr. Milne. Communicated by the Rev. Robert Morrison, dans les Transactions of the Royal Asiat, Society. Vol. I. Lond. 1827. 4º. p. 240. -R. Morrison, Transcript in Roman Characters, with a Translation, of a Manifesto in Chinese Language, issued by the Triad Society, dans le Journal of the R. Asiat. Society. Vol. I. Lond. 1834, Sc. p. 98. The Chinese Secret Triad Society of the Tiën-ti-huih By Lieut. Newbold and Major-Gen. Wilson, dans le Journ. R. Anist. Soc. Vol. VI. Lond 1841, p. 120. O. Gutzlaff, On the Secret Triad Society of China, dans le Journ R. A. Soc. Vol. VIII. Lond. 1846, p. 361. - Concerning the Tan Tae Hoev in Singapore, dans le Journal of the Indian Archipelago, Vol. VI. Sing. 1852, p. 545, Notes on the Chinese of Pinang, dans le Journ, of the Ind. Archip. Vol. VIII, Singap. 1854. p. 14. E. H. Röttger, Thien, ti, hoih, Geschichte der Brüderschaft des Himmels und der Erde der communistischen Propaganda China's. Berlin, 1852. 80, Dr. J. J. Hoffmann, Het Hemel-aarde Verbond, Tiën ti-Hoei, dans: Bijdragen tot de toal-, tend- en voltrak. TON N. I. Vol. I. 's Gravenh. 1852, p. 261, Vol. II. 's Gravenh. 1854, p. 292, Vol. IV. Amst. 1856 p. 282. — Tijdschr. v. N. I., 1853, I., 367, 419 1854, I., 298. 1859, I., 19. — J. J. Langenhoff, Het Chinesche feest Takit-njet pan en het genootschap Tien Thy-Foey, dans Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkentunde. Vol. VII (1). Batavia, 1858. p. 473.

qu'au "Pavillon des fleurs rouges", au milieu de la loge, que la direction tient ses séances et autour duquel les frères se rangent selon leur classe. Ainsi se forme le camp des affiliés à la Société de la Trinité Chinoise.

La contremarque imprimée en vermillon exprime le mot  $\mathcal{H}$  tiéra, qui sans doute indique comme les légendes, que l'association , qui émettait ces pièces, appartensit à la plus grande et fameuse des sociétés secrètes, la  $Tiéra-li \ loui,$  ou la Confédération du Ciel et de la Terre. C'est sous le même nom, que cette société leva en 1796 l'étendant de la révolte à l'avènement de l'empercur Kia King, pour chasser la dynastie mandehous et ce ne fut qu'en apparence qu'elle fut étouffée en 1803 dans des flots de sang, pour se lever plus tard avec des forces nouvelles.

Le No. 3, poids: 4,87 gr., porte à l'avers 職 西 Loung-si, nom d'un sneien district dans la partie occidentile de la province chinoise Chen si.

Le revers 和 合 通 寶 Hé-hop foung-paō, ou selon une autre prononciation: Fo hik toung po: union-mounaie, ou monnaie de la Société de l'Union.

No. 4, poids: 5,06 gr., l'avers: 京 兆 King-tcháo ou Kin-sao, chef-lieu ou métropole.

Revers 通 用 Toung-young, partout courant, ou monnaie courante. Cette pièce porte comme contremarque le 社 Séng: produit, produire.

Je ne sais si le nom de l'avers est le même, que Court, p. 232, cerit Kins-se et Horsfield i « Kins-seer, le nom d'une kolong ou grande mine dans le district de Marawang. Dans une note écrite en hollandais par M. Schaep, qui a eu la bonté de me procurer cette pièce, on lit Kins-Save, le nom de la société on Kongoi. Les transcriptions sire ét sère sout identiques.

No. 5, poids: 5,20 gr., l'avers \* Yomén-ki: source-marque, ou marque de la source.

Rev. 寶 樹 Paò-choù: arbre du trésor.

Journ. Ind. Archip. Vol. 11. p. 796.

Selon M. Schaep la prononciation à Bangka scrait quant à l'avers: Nis ki, celle du revers Po-sos. Cette pièce porte la contremarque <u>L</u> cháng: en haut, supérieur, premier.

Le nom de la mine Nyas li, dans la sous-division de Katta, diffère trop de notre pièce, pour pouvoir l'identifier. Peut-être appartient-elle au Nº. 7.

No. 6, poids: 5,95 gr.; avers A #E Wei-ki: pour marque, ou pour compte.

Revers 順 吾 公 司 Chin-où Kong-see, la Kongsi ou société qui m'est favorable.

Au revers est une contremarque, qui semble être le mot Ti scán, dix-mille.

Il y a parmi les noms connus des mines quelques uns qui s'y rapprochent, comme Sunto, Sunhyo etc. mais aucun n'est assez certain.

No. 7, poids 4,54 gr., l'avers 南 力 公 司 Nán-li kong-si: le Kong-si, force méridionale.

Revers 青雲 稚 望 Teing-gen tchi-scang: nuages bleux, l'espoir de la jeunesse.

N. 8, poids: 5,20 gr., l'avers 顧 食 Clara-liag. Rev. 点 可 Kong-ri. Le deuxième caractère n'est pas très clur sur la pièce: il semble une abbréviation pour 食 sing; alors la légende significant: le Kongsi de l'avancement favorable. Sur quelques unes l'avers porte la contremarque 産 sur d'autres d.

Le nom de cette société ressemble encore plus ou moins à quelques noms de mines: Yunhin, Sinhin, Sungin etc.

M.M. Netscher et van der Chijs ont publié cette pièce au N. 234, vace l'explication de M. J. Langenhoff, prêtre catholique à Soungei Selan. D'après le dialecte Kai ou Kch, le plus en usage à Bangka, l'avers sernit prononcé en haut Tjous (heureux), en bas: hies. L'explication du revers eu hollandais: à ganche si (best), à d'roite: Komg (gemenne), est plus que ridicule. Le nom de mine, qui approche le plus à cette prononciation du nom d'une société, serait celle écrite par les Anglais Ysn-hin, grande mine dans le district de Klabat.

No. 9, diamètre: 31 mill., poids: 6,85 gr., avers **# y** Tsín-paò: trésor de progrès.

Revers 降 選 副 福 Iliáng kia-rl fou: cela apporte bonheur de près et de loin.

No. 10, diamètre: 29 à 30 mill., poids: 5,55 à 4,70 gr., avers 国 典 l'Inor-king. Ces caractères sont peu certains. Revers 会 司 Kong-si. Peutètre la légende signifie: la Kong-si ou Société de la résurrection ou du rétablissement. Un exemplaire porte la contremarque 🗐 hori, un autre deux contremarques sori 🔳 et 亲 di, orionnance :

Il y a parmi les noms de mines deux qui s'approchent de notre nom: celui d'une grande mine dans le district de Soungei-boulou, écrit Hohin<sup>2</sup>, et celui d'une petite mine dans le district Marawang, écrit Hohing.

No. 11, diamètre: 30; à 32 mill., poids de 6,40 à 5,85 gr., avers 古 今
Kon kin, antique et moderne.

Revers 肾風明日 Toing-foung Ming-jī, le quatrième camère n'est pas très cerain. A la lettre: Taisge vert, foung = vent,
Ming = lumière, jī = soleil, jour, ce qui signife probablement: "la dymastie des Toing est un vent, la dynastie des Ming est le soleil" Cette
devise s'approche de celle de la société sercite Sām-h-houdi; ou Société
de l'Union des trois, c'est-à-dire: de l'union du ciel, de la terre et de
hommes, qui est 復明反清 Fu Ming, far Trieg: "en baut les Ming»,
à bas les Tsinges" ou bien: "Vivent les Mings, mort aux Tsings". Comme on
sait, les Mings étaient la dynastie chinoise, qui succomba lors de la conquête
madechoue, dout la dynastie chinoise, qui succomba lors de la conquête

Dans l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs cette pièce (N°. 237, p. 176) est expliquée: Hof (retournante) hies (prospérité).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ainsi dans le Jours. of the Ind. Archip. I. c., le manuscrit de Horsfield porte Hothia.
<sup>3</sup> Cf. D. Siribaldo de Mas: La Chine et les puisanuces Chrétiennes. Paris 1861. Tome l.\*, pag. 160.

Il me semble hors de doute, que la légende de cette pièce se rattache à la société secrète de la Trinité Chinoise.

M.M. Netscher et van der Chijs en pabliant un exemplaire die cette pièce, (N°. 235 de leur ouvrage) en donnent l'explication suivante: "Av. en haut: tjeie (prospère, juste, légitime), en bas: fowaf (vent), à gauche: sjai (soblei); à d'roite: suive (clair). Rev., à gauche: kiew (à présent, maintenant); à d'roite: Aox (jaidio). "Il en ont formé la légende vraiment eurieuse: "la momusie depuis les temps anciens henreuse et légitime, vraie!" ("de van oudsher gelukkige en echte, ware munt ").

N°. 12, diamètre: 24 mill, poids: 3,40. Av. 和 合 Ho-hap, ou selon une autre prononciation Fo-hap: Union. Compares N°. 3. Rev. 宣 路 通 用 San-Kiang toung-young: généralement courante (ou qui a un cours général) parmi les (Konguis) des trois fleuves.

L'avers porte la contremarque \*\* Kouding, splendeur. Je ne connais aneune localité, qu'on puisse rattacher aux légendes de notre pièce, et je ne suis même pas sûr, si cette monnaie appartient à l'île de Bangka, ou aux Chinois de Borneo.

Nº. 13. Cette pièce du diamètre de 251 mill. et du poids de 7,00 gr. est d'une fabrique barbare et je ne suis de même pas sûr, si elle appartient à Bangka ou à Borneo. Elle ne porte que deux caractères, probablement A T. jin-kosy, ouvrier.

Dans la collection de la Société de Batavia se trouvent encore quelques pièces de Bangka, quie nous ne possécions pas, mais que nous ajouterons ici d'après l'ouvrage de M.M. Netscher et van der Chijs. Le diamètre et le poids de ces pièces ne sont pas indiqués.

No. 14 (dans l'ouvrage cité No. 236) l'av., selon M. Hoffmann:

Fâ-king ou Fat-king, fortnne naissante.

Chez M.M. Notscher et van der Chijs, probablement d'après la prononciation de Bangka: *Hoat* (fertile), hien (prospérité).

Le rev. porte: 公 司 kong-si, comme No. 10.

Je ne connais pas de localité de ce nom.

No. 15 (No. 238 o. c.) l'av., selon M. Hoffmann 長 典 Tekang hing: longue fortune.

Dans l'ouvrage cité c'est expliqué tiang hien: prospérité durable.

Rev. A 司 Kong-si.

Je ne sais si une des deux petites mines dans le district Marawang Tjunghen ou dans le manuscrit de Horsfield Tjoongheng et Sinheng peut se rapporter à notre pièce.

Nº. 16 (Nº. 239 o. c.) l'av., selon M. Hoffmann: 

Quantum Pleine ou abondante.

Dans l'ouvrage cité à peu près de la même manière: Sing (abondance) hien (prospérité).

Rev. 公司 Kong-ni.

Il y a plusieurs noms de mines qui ressemblent un peu à cette devise, comme <sup>1</sup> Singin, nom d'une petite mine dans la sous-division de Robo-kli, Sinheng, nom d'une petite mine dans le district de Marawang etc.

No. 17 (No. 240 o. c.). Av., selon M. Hoffmann: 合 勝 Hò ching ou Hap-ching.

Dans l'ouvrage cité Hap (unie) Sing (victoire).

Rev. 公司 Kong-si.

Je n'ose comparer avec la dernière prononciation les deux noms chez Horsfield <sup>1</sup>: Hap sien, dans le district de Soungei-boulou, et Hap sien, grande mine dans le district de Loumont <sup>1</sup>.

No. 18 (No. 241 o. c.) av., selon M. Hoffmann: 秦 奠 Tay-hing grande fortune.

Dans l'ouvrage cité: taat (sublime) hien (prospérité).

Rev. 公 司 Kong-si.

<sup>1</sup> Sinhin, chez M. Court Singhing, nom d'une grande mine dans le district de Klabat.

<sup>a</sup> Tiple N. I. 1850. II. p. 393 Hopsoen.
<sup>b</sup> M. Hoffmann m'a assuré que ces diverses transcriptions ont la même signification.
G. K. N.

Ce nom ressemble assez au nom d'une grande mine dans la sousdivision d'Ayer-douren, écrit chez Horsfield: Tay-hin.

Notre essai d'identifier les noms des Kongei's ou associations chinoises avec les noms connus des mines n'a pas eu un résultat trés astisfaisant. A peine un ou deux noms de monmaies offrent-ils une ressemblance asser claire. On ne peut expliquer cette difficulté par la supposition que esse pièces appartiement à des associations anciennes et depuis dissolues. Pour cela le nombre des noms incertains est trop grand et la liste statistique du Dr. Horsfield donne aussi les noms des mines délaissées et appartient à une époque, où ces pièces avaient probablement leur cours. Peut-étre la difficulté doit elle être en partie résolue ainsi. Dans la table de Horsfield il indique un grand nombre de mines voisines, en ajoutant "aggregate", eq ui signifie problablement, que ces mines distinctes sont unies dans une société, mais il ne dit rien des noms de ces unions ou sociétés juntes. Peut-étre, si l'on voulait faire des recherches à Bangka, serait-il encore possible de découvrir les localités des sociétés désignées sur les monnaies.

## PÉNINSULE MALAIE.

De tout temps l'Archipel Indien et surtout la côte orientale de l'înde Kunatra fui intimement liés avec la presqu'ile de l'înde transgangétique, dont la partie mérisdionale porte ches les indigénes souvent le nom de Tanah Malayou pit noit, pays des Malais par excellence, et ches les Raro-peus, d'après l'ancieme ville et ciébbre dans le commerce, c'enli de Presqu'ile de Maláka. Quoique une seule des dynasties de la presqu'île, celle l'ancien état clébbre de Maláka, soit devenue plus tard une dynastie insulaire, il y a depuis les temps les plus réculés jusqu'à nos jours tant de rapports physiques et historiques, une telle communaté de race, beliens si constants de commerce et de politique, que, selon notre opinion, aussi bien en histoire et géographie, qu'en civilisation, meurs et contunes et par conséquent en munismatique, ces peuples de rese commune ne doi-

vent pas être réparés et nous croyons done nécessire d'ajouter à l'Archijel butien le peu de monuments numismatiques des états malais de la presqu'île que nous avous pu découvrir dans une partie jusqu'ici inceplorée. Cependant ici surtout le chaup géographique et historique est si vaste, que nous croyons devoir nous borner à ce qui sera indispensable pour l'explication des monanies.

En suivant la côte occidentale de la presqu'ile malaie du nord au sud et en remontant la côte orientale, nous ne parlerons que des états, dont nous avons pu découvrir quelque monument ou iudication numismatique. Le premier état malai, que nous rencontrons au nord de la côte occidentale est Quedah, selon l'ancienne prononciation portuguise, ou Kedah , mais aussi Kedah ou Keidah , écrit différenment , حدة , قدة , قدة , قدة , قدة , قدة , قدة , en malai: enclos pour prendre des éléphants, jadis chez les Malais nommé aussi Sang lindoung (ou lindoungan) boulan: l'ombre ou la protection de la lune, peut-être le Kamar قمر des géographes arabes. Que cet état florissait déjà dans une époque assez reculée, semble être prouvé par les inscriptions anciennes, qu'on y a trouvées 1, ainsi que par les sceaux en argile cuite avec inscriptions (sanscrites?), qu'un ingénieur anglais y a découvert dans l'intérieur du pays, et que j'ai en l'occasion de voir à leur arrivée au Musée Britannique en juillet 1865. Nous possédons encore peu de sources pour l'histoire de cet état. Outre les intéressantes, mais romantiques annales de Kedah, nommées Márong Máháwángsá, traduites par le Lieut.-Col. James Low 1, ce ne sont guère que des indications éparses, que nous trouvous chez quelques auteurs européens. Déjà dans les temps anciena le voisinage du redoutable empire de Siam, plus tard les luttes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Journal At. See of Baspat, Vol. XVIII, p. 287. Journal R. At. Society, Vol. XVI. Lond. 1856, p. 49. Journal American Acids. Sec. Vol. IV. New York. 1854, p. 286. Journal of the Indian Archipe, Vol. III. Singap. 1849, p. 381. C'est bies à regretter, que M. James Low ne donne aucune information sur les monnaice en cuirre, qu'il trours dans les ruines d'une colonie hindoue au pide de la montagne Zerrei.

Dans le Journal of the Indian Archipelago, Vol. 111. Singapore, 1849.

avec les états voísins malais, surtout avec le royaume d'Atjih, la concurrence des sociéés de commerce européennes, qui furent si funestes pour tous les états malais, firent décliere cet état, jusqu'à ce que la politique anglaise, ayant acquis de Kelah tout ce qu'elle vonlut, non seulement Poulo Pinang, mais encore une partie du littoral opposé, nonmée depuis Province Wellesley, par la plus noire ingentitude, livra ce malheureux état comme victime de son aveugle confiance à la rage cruelle et vastatrice des Simons victorieux.

Beaulieu est, je crois, le premier, qui environ 1621 ait mentionné les monanies de Kelah. "Ils fout, dit il, de la monanye environ de l'estoffe des sols de France, toutefois d'un peu meilleur alloy, qu'ils appelleut traz; les 32 valent une réalle, ils content par taels (tahil), mais un tael en vaut qu'atre d'Achem." i

Le nom tras on féras de monnaie ne m'est pas connu d'ailleurs, mais ie crois qu'il faut l'exprimer par trá lý empreinte, marque, que Marsden cite dans la locution trá tissah, plomb (ou étain) marqué (pour donner cours), 3

Tavernier est bien le premier, qui ait publié quelques monanies "du Roi de Cheda (cotame il écrit le nom vulgaire Quedah) et Pera." Dans la Secoule Partie de son ouvrage cité p. 60 il dit: "que le Roi ne fait point battre d'autre monnoye que d'éctain" et il donne sur la planche adjointe sous les N- 1 et 2 la figure d'une grande pièce d'étain "qui pèse une once et deuni, et passe dans le pays pour la valeur de deux de nos sols, mais selon que l'étain vant ici à 14 sols la livre, elle ne vaudrait qu'un sol trois deniers. Pour ce qui est de cette pièce d'éstain il n'y a que les borbat épiess, et le declans est mince comme du papier."

C'est la seule pièce de la collection du célèbre voyageur, que je crois

Relation de divers Foyages curieux etc. Paris, 1666. in-fo. II. Partie, p. 83.

<sup>•</sup> M. Lozan dit en 1850, que la monnaie indigène est le fra, une petite pièce ronde d'étain, avec un trou au centre, dont 180 font un faii, et 8 tali valent un dollar Cf. Journ. of the Ind. Archip. Vol. V. Singap. 1851, p. 58.

avoir retrouvé dans le Masée Numismatique de la Bibliothèque Impériale à Paris. J'en donne le dessin comue je l'ai vu, car elle a bien souffert dans ces deux siècles. Cette pièce est octogone avec deux lignes relevées parallèles au bord; entre ces lignes il y a des points. Au milieu il n'y a pas de trou, mais un petit carré, que M. Phayre cruit être une image grossière du chaitya sur les anciennes monnaise boudhiques, avec des chambres centralea à reliques (9). Crawfurd en copiant, sans rien dire, este pièce de Tavernier, a, ern que ce carré indiquait un trou et il fit graver la pièce avec un trou dans l'avers, mais sans trou au revers l' Autour de ce carré il y a des caractersa, que je n'ai pu déchiffre. Le revers, qui des lignes relevées plus fortes, parallèles au bord, avec des points plus grands extre ces lignes, porte dans le dessin de Tavernier la figar e'du serpent duns et haup.

Il y a au même musée une pièce d'étain, qui se rattache au type précédent, avec des caractères à peu près semblubles, mais d'une forme ronde et portant au revers une figure qui ressemble à une fleur de lotus <sup>1</sup>.

Malgré l'autorité de M. Tavernier, qui cependant n'a pas visité înimême la Péninsule Malaie, je doute que sa pièce appartienne à Kedala on Perak. Elle n'approche non seulement à aneune des monnaies connues malaies, mais aussi les caractères ne semblent pas arabes, comme on devuit attendre à cette époque: au contraire son type ressemble aux pièces, qui out été en mage dans une des contrés voisiaes septentrionales, soit de la côte de Tenasserim ou de Birnah. Les pièces d'un genre approchatu, probablement nommées Kodoes 3, que je counsis et dont j'âi vu un bon spécinten dans le Musée Numiausitque Royal de La Haye, portent ordinairement à l'avers un cercle avec une étoile à huit rayons et autour mo l'écende en pail en cantelères birnans et au revers la figure fautatieu d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> History of the Indian Archipetago. Vol. I, pl. 6, pag. 253, M. de Chaudoir I. e. a ansairée l'avers pl. LIX, N°. 26, mais c'est par erreur qu'on lit dans le catalogue et p. 79, adaprès Raffles", il finut l'ire, d'apprès Carwierd."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M Phayre a donné le dessin d'une pièce semblable, mais sans pouvoir expliquer la légende, pl. XVI. No. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Journ. R. As. Soc. Vol. III. Lond. 1836, p. 302.

quadrupède, probablement d'un Siuha ou lion, ou selon Phayre d'un animal fabuleux dans la mythologie birmane noumé Té ou nagré, composé d'un cheval volant et d'un cert. Le missionnaire aux Indes, Paulin de Saint-Barthéémy, a le premier déché d'expliquer une de ces pièces, et tout récemment le lient.-Col. A. P. Phayre a donné le dessin d'un nouhre de ces monnaies, qui se trouvent au Musée de la Société Asiatique de Calcutta, mais sans ajouter heuncoup de lumière qui pourrait étendre la counaissence de ces monnauests numésnatiques y

L'autre monnaie, (pl. No. 3 et 4) que Tavernier attribue au roi de Kedah et Perak, a un caractère tout différent. "Cette petite monnaie, dit il, passe pour la valcur de quatre deniers," C'est dommage, que le dessin de M. Tavernier a été si mal exécuté, qu'on a peine à déchiffrer la légende. Je crois encore pouvoir distinguer la formule ordinaire de la profession de foi ١٠٣١? . لا الله الا الله محيد رسول الله ضرب في ٢٠٠٠. أسند H n'y a de dien, que Diea, Mohammed est l'envoyé de Dien. Frappé à . . . . l'an 1041 (?) (1631/32). Malheureusement le nom de ville a été coupé, mais il fant avouer que ce qui est visible ne semble pas convenir avec le nom d'une localité connue dans cet état. Aussi la date est fort donteuse. Le type de ce côté ressemble à l'avers des monnaies persanes des Sefides, n'est pas visible sur le dessin. Le منى ولى الله n'est pas visible sur le dessin. Le revers, qui semble plus petit, ne porte que des ornements. An centre il v a un cercle avec une étoile à huit pointes, ou bien une roue, entourée d'une guirlande de fleurs et de fruits, avec un bord rayé. Gemelli Careria, sans citer sa source, répété cette pièce en la donnant à rebours. 2

Tavernier rapporte encore parmi les monnaies de ces états les coquilles,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Systems Brahansieum Biurgieum mythologieum civile ex nonumentă Indicia Musci Borgiani Veluris — Biustravit F. Paullinus a S. Bartholomaco Carmeltia decalectus. Romas 1791, in-F. Tah. XXXI. Nr. 12, paz. 247. — Memorandum on some median and coma in the Nonemo fithe Acidite Society, found near Mergiu on the Temasserim Coast. By Licent Cob. A. P. Phayre, dans Journal of the Anni. Soc. of Boopel. Nr. CCXCI. Nr. 111, 1883, p. 271—273.

<sup>\*</sup> Giro del mondo. Tome 11, p. 148.

connues sons le nom de cauris et dit "que l'on en donne cinquante pour la petite pièce d'estain."

Après Tavernier nous ne trouvons presque aucune mention des mounaies de Kedah. Cependant j'en ai découvert une, qui est publice, mais avant été mal lue, est restée inconnne. Cette pièce est, ce qui me semble fort remarquable, d'argent, elle a un diamètre de 21 mill. et pèse 3,13 gr. L'avers سلطان محمد (?) حما خلفت الرحمي porte en caractères arabes assez barbares Sultau Mohammed Djia (?), calife du Miséricordieux. Ontre l'orthographie peu exacte il n'y a que le troisième nom qui offre quelque difficulté. Le revers porte المان سنة عاما dana le pays ou royaume de Kedah, le séjour de la tranquillité, l'an 1154 (1741/42). C'est encore étonnant, que Marsden, qui possédait trois exemplaires de cette pièce et l'a publiée au No. DCXXI, p. 491, a tellement pu s'y méprendre, qu'il l'a rangée parmi les monnaies persanes. Il dit, que l'exécution barbare de ces pièces et la différence avec les mounaies de Nâdir Scháh, qui règna alors en Perse. ferait penser, qu'elles n'ont pas été frappées par l'autorité du roi, mais par un gouverneur ou chef indigène, qui put s'acquérir une indépendance temporaire. Il a lu au revers سيرجان Sîrdjân, la capitale du Kirmán, avec l'épithète دار المان (la pièce porte comme souvent chez les Malais دار المان) et la date. Des caractères mal formés de l'avers il n'a pu lire que مطال احمد Sultan Ahmed. La seule indication de cette pièce, que j'ai pu découvrir. se trouve dans la liste d'une collection de monnaies, qui existait à Batavia, environ 1782, où l'on trouve nommé "monnaie d'argent de Quedah" mais sans aucune autre indication. 1

Malheureusement nous possédons fort peu de sources historiques sur Kedah pour l'époque, à laquelle appartient notre monnaie. Dans les annales de Kedah la partie ancienne est assez prolise par des l'égendes curienses, mais la partie, qui traite de l'époque depuis le XVI saïcle, est très courte et le XV ou dernier chapitre ne doune qu'une liste de noms des sou-

Verhand, Balov. Genootschap. Vol. IV. p. 457, 458.

verains musulmans jusqu'au commencement de notre siècle, mais sans aucune date ou particularité. Encore ces noms se trouvent ils transcrits quelques fois d'après la prononciation malaie, quelques fois d'une manière arbitraire et différente dans la traduction anglaise sans que la forme originaire des noms, ce qui serait toujours à désirer, soit ajoutée. Dans la dernière partie de cette liste nous trouvons le Sultan "Mahomed Jiva Zein al Adin Maarim Shah" plus loin "Mahomed Jiwa Zein al Aladin Ma Alum Shah", qui doit être le prince indiqué sur notre monnaie. Il était le fils de "Sultan Atta Ullah Mahomed Shah" et fut succédé lui-même par son fils nommé "Sultan Adulla Alum Kurm Shah." Ces transcriptions fautives peuvent en partie aisément être rétablies et nous ne nous en occupons pas. J'ai trouvé le dernier nom dans une lettre malaie du 8 mars 1798, conservée à la bibliothèque de l'Académie de Delft, écrit ainsi et ce doit être le même, qui sur le sceau d'une lettre, publiée par M. Dulaurier 1 et datée du 12 janvier 1789, est nommé Radja Alxlou'llah, fils de Moaddham Scháh. راج عبد الله ابي معظم شاه Le dernier nom est plutôt un titre qu'un nom du père. Comme on sait, ce fut un roi de Kedah, qui pour s'opposer au commerce des Hollandais et aux tentatives des Français et pour trouver un appui contre ses voisins puissants, cédant aux insinuations de plusieurs agents anglais, surtout des capitaines James Scott et Francis Light, fut poussé eufin à conclure en 1785 un traité avec le dernier, qui rendit les Anglais maîtres de l'île, nommée Poulo Pinang, ce qui fut le commencement des envahissements secrets ou violents des Anglais dans cette partie de l'Inde, continués jusqu'à nos jours au détriment de la Hollande par Farquhar, Raffles et James Brooke. Ce que le malheureux roi croyait le moven de salut, a été la cause de sa ruine. Au moment du danger les Anglais out laissé cet état à la merci de ses ennemis irrités. Dans toutes les pièces publiées jusqu'à présent sur ce sujet, je n'ai trouvé qu'une seule

<sup>1</sup> Lettres et pièces diplomatiques écrites en Maloy, 1º, fasc. Paris, 1845. in-8º. pl. II. p. 1.

fois le nom du roi de Kedah, et ce qui est plus singulier encore, dans un paquet de lettres, qui contient une partie de la correspondance du capitaine Light avec le roi de Kedah, et qui se trouve maintenant parmi les manuscrits de Raffles dans les Archives de la ci-devant Compagnie des Indes Orientales à Londres, je n'ai pu découvrir nulle part le nom de son père. De même dans la lettre publice dans le Journ. of the Ind. Archip. II, 1858, p. 189 il se nomme "Paduka Sree Sultan Abdullah Makrum Shah", mais sans ajouter le nom de son père. En 1786 le capitaine Light raconte, que le roi actuel de Kedah était le fils naturel du roi "Mahomed Fevu;" n'ayant pas de fils de son épouse légitime, il engendra un fils d'une esclave et l'ayant désigné pour son successeur, ses frères et neveux se jugeant outragés par l'élection d'un bâtard, firent en 1770 avec le secours des habitants de Salangore et de Perak une invasion dans le territoire de Kedah et brûlèrent la ville florissante d'Alestar 1. Le roi les chassa de son pays et fut à sa mort en 1778 succédé par ce fils. Ayant déjà en 1770 un fils d'un certain âge, il n'est pas improbable qu'il ait déjà pu règner en 1741/42 et qu'il soit le prince nommé sur notre monnaie 3. Parmi les noms de roi dans les annales de Kedah, nous trouvons hors de lui, seulement trois fois le nom de Mohammed. Le premier, "Sultan Mohammed Schah" doit appartenir à la fin du XVI siècle; le second "Raja Aladin (Aláou-d-dîn?) Mahomed Schah", dont le règne semble appartenir à la première moitié du XVII\* siècle, et le sultan "Atta Ullah (42) Lac?) Mohammed Schah", qui semble avoir règné au commencement du XVIIIe siècle. Il ne reste donc que son fils. nommé "Mahomed Jiwa" dans les annales, chez Newbold 3. "Mahmood Jiwa Shah", et bien par faute d'impression, dans la lettre du capitaine Light "Mahonied Tewa". Le nom Jiwa ne semble pas arabe, mais doit pro-

Journal Ind. Archip. Vol. II. 1858, p. 198,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo ne sais si c'est le môme, qui sous le titre de Radja Schah Alam, roi de Kedah en 1151 (1738), est mentionné dans le Journel Asiat. 1832. I. p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. J. Newbold, Political and Statistical account of the British Settlements in the Straits of Malacca. Vol. II. Lond. 1839, pag. 19.

bablement indiquer le mot جيو ou جيو, qui ayant passé du sanscrit dans la langue malaie et signifiant ame, vie ', est devenu un mot d'affection : cher, bienauné 1. Comme le sujet intéressant des noms personnels est encore un sujet tout à fait inexploré dans les langues de l'Archipel Indien, je n'ai pu découvrir une meilleure explication et erois donc que ce mot doit être caché dans les traits barbares (à peu près las), mais très distincts de la pièce. Du reste la difficulté, que présente l'orthographie de ce mot, sera aisément résolue en trouvant le nom de ce roi dans quelque texte malai ou dans quelque lettre originale, qui probablement se trouvera encore cachée dans les archives coloniales hollandaises ou anglaises. Dommage que nous savons encore si peu d'uu roi, dont le long règne, d'après notre monnaie au moins depuis 1741:42 jusqu'en 1778, nous a laissé ee monument remarquable de civilisation. Je n'ai pas besoin d'observer, que les formes arabes, comme cela arrive fréquemment chez les Malais, sont souvent corrompues sur notre pièce. Ainsi au premier mot Sultan manque sans alif. دار sans دار et avec un عن et mot عند sans alif. Le titre de Calife ou Vicaire du Miséricordieux (Dieu) est, je crois, assez rare parmi les titres pompeux, dont la vanité des petits rois de l'Archipel Indien aime à se glorifier. Sur un sceau du roi du petit état de Dompou dans l'île de Soumbawa de jauvier 1791 j'ai trouvé le titre de Vicaire de Dieu خليفة الله dans une lettre du Sultan de Tidore de l'an le titre de Vicaire du Généreux (Dieu) خليفة المكرم; le titre de Calife des Crovants (خلينة المجمئير) se trouve plus souvent, comme titre des rois de Malaka, de Djohor, de Salangore, même parmi les titres du chef du petit état de Kouwâla Londou sur le territoire de Naning, dépendant de Malaka.

En siamois: Seigneur de la vie, est le titre ordinaire du roi.

<sup>1</sup> N. van der Tuuk, Betstuck brestock 4º stuk. Amst. 1562. 80. pag. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dulaurier, Lettres et pièces diplomatiques, p. V. Un auteur malai, en expliquant le sens caché des lettres du titre Radja (2), dit que la signification de la lettre l (alif) est

Je dois à l'obligeance de M. Logan à Singapore quelques pièces malheureusement mal conservées, qui appartiennent à la classe des trá on pièces d'étain modernes de Kedah. J'en décrirai celles, qui sont les plus distinctes.

Une pièce ronde d'étain avec un tron irrégulier; diamètre: 23 mill. poids: 1.85 gr. L'avers porte بلد كدة (sic) وار (sic) وار (sic) poids: 1.85 gr. L'avers porte بلد كدة séjour de la tranquillité. Le revers: القدر الف l'an alîf 1224 (1809/10). Le premier et le quatrième mot de l'avers et le deuxième du revers sont écrits contre l'orthographic. Aussi si le mot plu n'était pas très distinct, on pourrait lire . فرب في Aussi le deuxième et le quatrième ehiffre de la date ne sont pas très distincts sur la pièce, mais pourtant je crois lire l'an 1224, par la définition ajoutée تاهي النف (l'an alîf) . Cette définition appartient à l'usage des Malais et Javanais de compter les années par un petit evele (کجل ou Windou) de huit années, dont les années sout nommées par le nom des lettres, employées comme chiffres d'après l'ancien alphabet, dans l'ordre suivant: Alif-ha-djim-za-dal-ba-wau-dal ou en chiffres: 1, 5, 3, 7, 4, 2, 6, 4. Quoiqu'il existe وب د زج د ا déjà plusieurs mémoires sur le calcul du temps chez ces peuples, je n'ai encore trouvé nulle part une explication suffisante de ces noms des années du cycle, de la différence dans le huitième nom chez les Javanais, où la troique comme elle se tient debout, ainsi les rois deviennent les lieutenants de Dieu, auxquels il accorde sa faveur. Journ. Ind. Archip. Vol. V. Singap. 1851. p. 26.

<sup>&#</sup>x27; Selon Newbold I. c. II, p. 856, l'an 1251 H. était l'an Za ;, par conséquent l'an 1254 est l'au Alif 1.

sième année est nonmée djim-premier et la huitième djim-second, ni de l'origine de cette méthode de compter. Le ne suis depuis quand elle est en usage dans l'Archipel Indien, mais d'après plusieurs indices je la crois turque et qu'elle a été emprantée au Rouz-namé de Darendeil Mehemel Efenti, qui vivait à la fin du XVIII seècle. On trouve cette manière de dater quelquefois dans les lettres malaires ', mais notre pièce est le seul excuple que J'en commis sur une monniai.

La date de notre pièce semble la rapporter au règne du dernier sultan, qui garda encore une ombre d'indépendance. Mohammed Djiwa fut succédé eu 1778 par son fils Abdoullah Scháh. En septembre 1799 celui-ci fut dans une lettre du ضيام الدين مكرم شاء) dans une lettre du 10 mai 1803, à la bibliothèque de l'académie de Delft), Il abdiqua eu 1804 et fut succédé par le fils d'Abdoullah Scháh, nommé "Sultan Ahmed Saj Udin (ailleurs 2, ce qui sera plus exact "Taj ud-din") Alim Schah" 2. Ce fut lui, qui chassé de son trône en 1821 par les Siamois, vit changé son royaume en province siamoise et mourut environ 1845/46. Une dernière pièce de cet état, du diamètre de 24 mill. et du poids de 1,50 gr., quoique d'une date moderne, offre quelques difficultés dans la lecture et إ بلنج بلد (?) الفراس قدة سنة rrr التعريب النج بلد (?) الفراس قدة سنة rrr التعريب النج بلد (?) mounaie d'échange du pays de Perlis Kedah l'an 1262 (1846). Sur le revers on voit une fleur de lotus à cinq feuilles. Le mot malai بلنج belandja revenu, dépense, est aussi ailleurs en usage dans la Peninsule Malaie pour indiquer la monnaie d'échange, mais le troisième mot avec l'article me semble si singulier, qu'il me reste douteux; je n'en ai pu trouver l'explication. Je n'ai jamais vu le nom Perlis écrit en caractères malais, mais comme c'est le nom d'une des villes principales, qui souvent a été la

Je ne sais comment on doit expliquer dans nne lettre chez Meursinge, Maleisch leeslock, II, p. 6: ۱۳۲۰ البلاً , l'an és, 1227, qui derrait être, je crois, se j.

<sup>2</sup> Newbold, II. p. 19.

<sup>1</sup> Journ. Ind. Archip. Vol. III, p. 485.

capitale de l'état, ce nom me semble le plus probable. L'autre nom d'une ville capitale écrit Alistar, Alestar, Allester ou Alor-sta, semble convenir encore moins. Si notre lecture est juste, il faudra l'attribuer à Touankou Anom, le gouverneur malai de cette partie, tandis que l'autre était confice à Touankou Dai.

Parmi les îles sur la côte occidentale au nord de Kedah se trouve l'île nommée chez les Malais Oudjong Salang, connue chez les Européens sons les noms corrompus de Junk Ceylon, Jan Sylan, Jongselang, iadis importante et célèbre dans le commerce et la navigatiou de ces mers, souvent mentionnée dans les archives de la Compagnie Hollandaise des Indes, où les Français en 1688 tâchèrent de s'établir, mais qui, convoitée sans cesse par les Birmans et les Siamois, est enfin tombée dans le pouvoir de ces derniers et est bien déchue de son antique splendeur. La population malaie a été en grande partie remplacée par des Siamois. Dans le XVIIe siècle l'importance commerciale de cette île fut la cause, qu'on trouve mentionné les valeurs monétaires, qui y avaient cours. Dans l'ouvrage cité souvent : Uvtrekening enz., p. 20 et chez Valentyn, Vol. IV. 1. pag. 357, qui l'a suivi, on trouve l'indication suivante "1 Tahil est 60 sous, 1 Mss est 31 sous, 1 Bitsthin (chez Valentyn Bitsjin) 2 est 42 (probablement mas) ou 17 sous, 1 Crusade vaut ? réale; 1 Tahil pèse un peu plus que 1; réale, 1 Tahil de Johor pèse 18 mas" etc. Il ne parait pas, s'il faut penser dans ces évaluations à quelque monnaie, on plutôt à des poids ou valeurs de compte. Thomas Forrest est, je crois, le seul, qui ait donné plus tard quelque notice sur une monnaie de cette île 3. Il dit, que des pièces d'étain, ayant la forme de la partie inférieure d'un cône

Journ. Ind. Archip. Vol. V. Singap, 1851, p. 58,

<sup>1</sup> de crois que déjà Valentyn n's plus compris ce nom et qu'il faut le distinguere dits et this, un tist d'étain, ce que je crois pouvoir déduire de la dernière indication, comparée avec la notice de Th. Forrest. Je ne sais si tist doit être expliqué par le sianois del, morresux, fragments. Thomas Brooks, Authentict accessed of the Wrights. Messures et et le neveral Part in the East-Indic. London, 1762 in-de, pag. 13 d'erit ris.

<sup>2</sup> Voyage from Calcutta to the Mergui Archipelago, p. 85.

ou d'un pain de aucre, coupé en tranche parallèle à sa base, nommées post <sup>1</sup>, sont en usage comme monnaise. Elles ont le poids d'environ trois livres, avec leurs deuis et quarts de la mêue forme. Quand on tâche de les exporter sans payer les droits, elles sont confisquées. Le prix de l'étain y est de 12 à 13 dollars d'Espagne le picol de 133 livres (auglaises), y compris les droits.

Quoique l'état suivant de la côte occidentale, au sud de Kealah, porte on nom déja célèbre dans le XVI siècle, de l'argent: Pérak (كَوَاكُ مِن الْسَالِيَّةِ), peut-être l'Argyre des anciens, nous n'avons pu découvrir aucune indication de monasie propre à cet état, ni à celui de Salangore ou Selangour (رئياً), ni aux petits états dans le ceutre de la péniasel. C'est encore l'industré anglaise, qui a répanhu de petites pièces en cuivre, fabriquées en Angleterre, de la valeur d'un kepeng, avec les nons مُرِي فِي فَلَ عَلَيْهِ الْمُوافِّةِ مِنْ الْمُوافِّةِ مِنْ الْمُوافِّةِ مِنْ الْمُوافِّةِ مِنْ الْمُوافِّةِ مِنْ الْمُوافِّةِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En siamois philt signific des lames, Cf. Pallegoix Diction, p. 596.

<sup>&</sup>quot; Thomas Brooks I. c. p. 14 dit qu'on y traite par dollars imaginaires, qui sont comptés sinai par poida: 8 tampangs (مَنْمُ) on gateaux d'étain, pèsen 18 kati's = 1 dollar; 30 dollars ou 240 kati's = 1 bahár. Mais on s'y sert aussi du bahár de Malaka, qui pèse 300 kati's.

Dans les lois maritimes et autres lois de Maisia, dont la rédaction est plus révente, mai qui continennt aum doute grand nombre d'anciens as set octutures, et moit et de la pout-fer étable les parties notennes aucun indice de monaise. Dans les amendes not mommés table, descitabil, paul, counce qui dirait une once, moe demi once, un quant d'once (d'or). Les parties où sent mentionnés les pakou pitis de Java sont sans doute portérieures à l'arrirée de Rarrydessa aux Index.

par les Portugais en août 1511, le roi fugitif malai tenta en vain, en se fixant à différents lieux dans le voisinage, à recouvrir son royaume. Enfiu il fonda un nouveau royaume à la pointe méridionale de la presqu'île, où avait déjà existé, à ce qu'il parait, longtemps avant un royaume malai puissant. L'ancienne capitale était située un peu à l'est du cap Remounia sur la rive gauche du fleuve, qui donna son nom Djohor (جوهر) à la nouvelle capitale. Quoique attaqué souvent par des ennemis voisins, comme les Portugais, qui en 1608 brûlèrent la capitale, rebâtie depois plus haut sur le fleuve, par le roi d'Atjih, Iskander le Jenne en 1613, par le peuple de Djambi en 1674, par le prince Radja Ketjil de Siak en 1718, il sut cependant étendre sa domination sur les contrées voisines, surtout le petit état de Pahang, qui fut joint à Djohor, et acquit surtout dans la dernière partie du XVIIe siècle un certain degré de splendeur. Dans le commencement du XVIIIe siècle le sultan fut obligé de quitter son royaume et fixa quelque temps sa résidence à Rio (2) dans ou plutôt près de l'île de Bintan, chez les Portugais Bintao, et de là encore souvent chez les Hollandais Bintang, qui devint depuis la capitale du royaume. Nous ne pouvons entrer ici dans de plus amples détails sur l'histoire assez compliquée de cette dynastie, qui a joué jusqu'en notre siècle un rôle assez important, surtout depuis l'intrusion des Anglais dans l'Archipel Indien.

Peu d'auteurs ont mentionné les monnaies de Djohor. Dans l'ouvrage: *Ujtrichening*, p. 19 et chez Valentyn, qui le suit (Vol. IV, p. 1, pag. 357), not trouve sous Ondjong Salang, qu'un tahil de Djohor pèse lè mas, mais sans aucune définition du poids ou de la valeur de ces deux termes. Al. Hamilton, qui visita Djohor en 1703, nomme dans l'appendice au second volume, pag. 9 de sa table de poids, mesures et monnaies : le "morie (mas) de Johor, une monnaie d'or, de la valeur d'environ 3 sh. 6 d. sterl." (environ f.2.10 de Hollande) et le "Coupang, qui est le quart d'un macrie. A A peu près à la même époque, un autre auteur, qui s suivi peut-être

A new account of the East-Indies, London 1739.

Hamilton , indique la même valeur, en disant qu'en 1704 un mas de Djohor valait à Malaka 7 schelling d'Hollande.

Ces pièces semblent avoir été vers la fin du dernier siècle déjà si rares. que l'auteur d'un aperçu des monnaies de ces contrées semble ne les avoir pas connu, car il ne les nomme ni dans sa description, ni dans son catalogue 1, et aucun autre auteur, que je sache, n'en a encore parlé. Cependant ces pièces se trouvent dans plusieurs collections de l'Europe et ont même été publiées par Marsden dans son grand ouvrage, mais sans les connaître. Sur la planche LVII, No. MCCCXXV et MCCCXXVI, Marsden a donné la figure de deux pièces en or octogones, qui, à ce qu'il dit pag, 835, avaient fait échouer tous ses efforts pour déterminer les princes, dont elles portent les noms, ou la contrée, à laquelle elles appartiennent. L'une porte le nom de Sultan Mahmoud Scháh, l'autre celui de Sultan Abdou-l-Djalil Scháh, et au revers: le calife des croyants. Il en possédait encore une troisième avec la même légende que la seconde, mais du poids de 91 gr. (anglais), étant le quart de la première espèce. Marsden observe que le nom de Mahmoud est trop commun pour fournir quelque indication et que celui d'Abdou-l-Djalîl ne se trouve dans aucune liste, comme successeur ou prédécesseur de Mahmoud. Cette remarque est bien singulière de la part d'un savant, si versé dans l'histoire de l'Archipel, puisque la liste des sultans de Malaka-Djohor, qu'il connaissait déjà bien en partie par Valentyn 3, donne plusieurs Mahmoud's et au moins quatre rois du nom d'Abdou-l-Dialil. C'est l'acquisition d'une troisième pièce, qui m'a fait trouver la détermination de ces monnaies. La pièce, dont je parle, est octogone, du même type et pèse 2,37 gr. On lit à l'avers سلطان سليمان شاة, au revers Le sultan Soleiman Schah, règna, selon une opinion assez خليفة المؤمنين probable, de 1722 jusqu'en 1754 ou 1759, car la liste des rois de Malaka

<sup>1</sup> Lockyer, Beschrijring van den koopkandel van O. I. 1753, pag. 40.

<sup>1</sup> Verhandel, van het Bat, Genootschap, Vol. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. History of Sumatra, p. 826 eq.

et de Djohor offre surtout dans les manuscrits malais nombre de contradictions dans les noms et les dates, qui ne penvent être rectifiées avec quelque sûreté que par les indications plus exactes contemporaines des Européens, en grande partie encore inédites. Une plus grande difficulté se présente pour les deux autres noms. Le nom de Mahmoud Schah se trouve au moins deux fois avant Soleimán dans cette dynastic: d'abord le sultan Mahmoud Schah I de Malaka (1477-1504, ou selon d'autres jusqu'en 1513 ou même 1518). C'est par la confusion si fréquente de Mohammed et Mahmoud, que quelques auteurs nomment le roi Mahmoud II, en nommant un des premiers rois musulmans de Malaka Mahmoud, au lieu de Mohammed. La même confusion se trouve dans le nom du roi, qui règna d'environ 1621 à 1624, ou selon d'autres de 1616 à 1619, et que d'autres enfin omettent tout à fait dans la liste. Un autre, le successeur d'Ibrahim, est encore nommé par les uns Mahmoud, par d'autres Mohammed et règna de 1671 à 1687, ou de 1682 à 1699. Un autre, bien certainement Mahmond Scháh, règna de 1780 à 1810 ou 1811. Les trois rois du nom d'Abdou-l-Djulil semblent un peu plus certains; le premier règna, selon Valentyn, de 1559 à 1591, selon d'autres de 1557 à 1559, ou de 1556 à 1587; le second de 1624 à 1671, selon d'autres de 1617 à 1659, ou de 1619 à 1665; le troisième de 1699 à 1718, 1721 ou 1723. Comme on voit, il y a ls difficulté du choix, comme les monnaies n'ajoutent rien aux noms et n'ont point de date. Cependant je crois qu'on pourra retrouver les rois des monnaies avec assez de probabilité. En comparant les pièces des trois rois on trouve une si grande ressemblance en type, métal et poids ', que la distance de temps entre leur origine ne peut pas être fort grande. Pour le sultan Soleimán Scháh nous avons des dates un peu plus certaines.

Après la destruction de de l'ancien empire de Djohor en 1718 par le prince de Siak, nommé Radja Ketjil, qui portait aussi le titre de Sultan Abd Rahamat sa (?), il suivit un interrègne, mais déjà en 1740 le prince

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le poids semble aussi confirmer la détermination suivante, les mas du sultan Soleimán Scháh étant les plus légères.

Soleiman, fils aîné du dernier roi de Djohor, avait fixé sa résidence à Rio, par l'aide de Daeng Tjela, un des chefs de ces Bouguis, qui en grand nombre infestaient alors soit comme pirates, soit comme aventuriers politiques, le détroit de Malaka. Il abdiqua en 1759 et mourut le 20 août 1760 t. Après lui règna encore, comme témoignent Newbold (II. p. 47) et le Journ. of the Ind. Archip. (IX p. 69) et comme j'ai trouvé confirmé ailleurs, un sultan Abdou-l-Djalil, mais la condition de l'état de Diohor après Soleiman Schah rend peu vraisemblable l'émission de nos monnaies. Je crois donc qu'il faut remonter aux princes précédents. Le père du sultan Soleimân, qui vit la ruine de ses états, fut le sultan Abdou-l-Djalîl, qui règna de 1687 à 1718 (selon Netscher p. 146), selon Valentyn, depuis 1699, selon Hamilton depuis 1700 2. Dans les Archives de la Compagnie Hollandaise on trouve qu'il envoya en 1713 des ambassadeurs à Batavia pour conclure un traité. Dans la traduction hollandaise son nom et ses titres sont ainsi transcrits: "Sultan Abdul Djalil Raaytzsjah Dhiloelah Filaalem", ce qui, d'après la prononciation malaie et hollandaise, est assez exact pour مسلطان عبد البحليل رعاية شاه ظل الله في العالم C'est done ù ce roi, que je crois devoir attribuer la mounaie de Marsden, sous le Nº. MCCCXXVI. Le roi qui précéda Abdou-l-Djalil est nommé par les uns Mahmoud, par les autres Mohammed Schah; probablement la première forme est exacte. Il règna, sclon Valentyn, de 1682 à 1699, selon Newbold et le Journ. of the Ind. Archip. l. c., depuis 1678. C'est bien le mênie, dont Alex, Hamilton, qui visita Djohor en 1695, nous fait un si affreux portrait, sans cependant donner son nom, et qui selon lui fut tué environ deux ans plus tard, ou en 1697. Pendant trois ans il n'y ent pas de roi, mais pour mettre fin aux discordes toujours croissantes, on élut, selon Hamilton, en 1700 un nonveau roi, le consin du précé-

<sup>1</sup> Archives de la Comp. Holl, des Indes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scion Hamilton, qui le loue beaucoup, ce fut lui qui transporta en 1708 sa résidence de Djohor Lami (lams?) à Rio daus l'île de Bintan.

dent, le sultan Abdou-l-Djalil. C'est donc à ce prédécesseur, au sultan Mahmoud Scháh, que nous crovons devoir attribuer le Nº, MCCCXXV de Marslen.

La forme octogoue de ces pièces et d'autres ferait penser à l'influence du type des monnaies d'Assam, qui ont la même forme, mais plus régulière. Ces pièces sont d'un or très pale, je pense de 8 carat, sont soonde, or jeune, comme disent les Malais, et contiennent sans doute beaucoup d'allage. J'à examiné au Musée Britannique les eleux pièces de Marslen; le Nº. MCCCXXV pèce 2,55 gr. Une pièce de Soleimân, que je possèle, pèse 2,36 gr., une autre, un peu crognée, 2,18 gr., J'à aussi trouvé au Musée Britannique la petite pièce d'Ablou-1-Djaill, dont parle Marslen, qui pèse 0,64 gr. et une semblable de Soleimân Schâh, qui ne pèce que 0,57 gr. Ces dernières sont donc les coupang ou quart de mas, dont parle Hamilton. Deus le nunée de la Bibliothèque Impériale à Paris, j'ai trouvé deux exemplaires du mas du sultan Abdon-1-Djaill Schâh et quatre du sultan Soleimân Schâh.

Nous n'avons pu découvrir de monnaies, qui puissent avec sûr-tére attribuées aux autres petité états de la partie méritionisel de la Péninsule Malaie, mais nous devons parler iei d'une classe de monnaies d'étain, qui quoique très simples dans la forme, offrent quelques difficultés dans la détermination. Ces pièces ne portent ordinairement que des itires, soit sur une face, soit divisés sur les denx côtés, quelquefois avec, souvent sons date.

Une grande pièce ronde de ce genre se trouve au Musée Royal de La Haye; aur un côté toute la légende المائية البريانية البريانية البريانية الموقع المائية الموقع المائية الموقع المائية الموقع المائية المائية الموقع المائية المائية

octogone, sans trou, avec la même légende et sans date, à l'avers une autre pièce, publiée dans l'ouvrage. خلفة المومين au revers ملك المادل de M.M. Netscher et van der Chijs, pl. XXVI, No. 245, est ronde, saus le roi du Juste. A cette classe semble ملك العادل trou et porte seulement se rattacher une autre, dont je possède quelques exemplaires avec de légères variétés. Ils sont de même d'étain, ronds, avec un tron rond, Le diamètre est de 19, 20 à 21 millim., le poids de 0,44 à 1,13 gr. Tous portent la date 1222 (1807,8); mais plusieurs fois les chiffres sout à rebours ou tournés 1. Encore y a-t-il la particularité, que sur quelques uns la légende est écrite comme sur les précédents pour être lue du centre, sur d'autres pour être lue hors du centre de la pièce. Ces pièces portent irrr قضر ملك العدل. Le premier mot est si distinct sur une des pièces, (sur les autres on ne voit que صر), qu'on n'en peut donter et je crois donc que ce mot est une forme corrompue, ou rendue plus douce d'après la prononciation malaie, du mot arabe تمدير étain. La légende signifie ainsi: étain ou pièce d'étain du roi du Juste (l'an) 1222 (1807/8). 1 L'usage d'un mot arabe corrompu pour un nom malai d'une chose si connue que l'étaiu, est bien singulier sur une monnaie et doit s'expliquer par la pédanterie des Malais, qui dans leurs lettres et livres affecteut souvent comme un signe d'érudition l'emploi de mots arabes. Nous en verrons plus tard un autre exemple sur uue monnaie.

Pour toutes ces monnaies, qui semblent appartenir à la même classe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur un exemplaire toute la légende est à rebours et la date n'est exprimée que par rr (12·22).

nous n'avons pu trouver qu'une seule indication, mais qui me semble assez importante pour la citer.

Un savant Malai, qui a publié plusieurs ouvrages dans sa langue, Abdoullah, fils d'Abdou'l-Kader, fit en 1838 un voyage de Singapore à Kalantan sur la côte orientale de la presqu'île. Judicieux observatenr il nota ce qu'il vit de plus remarquable et pour plaire aux Anglais il publia le récit de son voyage en malai à Singapore en 1838 1, ayant surtout pour but d'expliquer à ses compatriotes combien le gouvernement juste et libéral des Anglais est préférable à la tyrannie, l'injustice et la barbarie des petits despotes malais. En parlant de l'état de Trengganou ou Trangganou sur la côte orientale, qui jadis acquit quelque renommée et joua, encore dans le siècle passé, un assez grand rôle dans les relations politiques de la péninsule, mais qui maintenant est tombé dans un profond avilissement, il fait anssi mention des monnaies du pays. Il dit p. 48 que la monnaie d'échange à Trangganou (وڠ بلنجا نغري ترڅخاتو) est de 3940 ° pitis d'étain (نيتس تيمه) pour une piastre (رثكية). Elles portent et sont de la grandeur de nos dutes ملك العادل et sont de la grandeur de nos dutes (درية كيت). Il me semble par cette notice très probable, que toutes les monnaies citées de cette classe appartiennent à l'état malai de Trangganon.

Balwa ini Kesah pu-layar-an Abdullah, bon Abdul-kadir, munahi, Deri Singapurs ka-Kalantan. Turkarang ulih-nya. Singapurs, 1254. — 1598, in-8o. (Publić aussi en caractères mahiai). M. Ed. Dulaurier a rendu un grand service en rendant ect ouvrage plus connu par as traduction française du texte malai, publiée sous lo titre: "Popur d'Add-Allah bon Addet-Kader d'a Suesperce à Kalanan. Paris 1850.

croient devoir les attribuer aux princes de ces états, mais chaeun, qui s'est occupé de numismatique, sait que la localité d'où l'on reçoit des monnaies, n'est pas toujours le lieu d'origine. Mais on a peine à croire ses yeax, quand on voit l'argument principal pour leur opinion. Ils racontent qu'ils ont consulté un grand nombre de sceaux des princes de Borneo et que les princes de Sintang se nommaient ملك المعبد le roi honoré, ou le roi clément, celui de Pontianak (en 1823) et celui de le roi bienfaisant!, celui de Sambas (en ملك الباري (Mampawa (en 1787) 1819) et celui de Manipawa (en 1822) ملك العدل. Ils ne comprenaient donc rien de leurs sceaux et ne savaient rien de l'histoire de Borneo. Chacun qui s'est occupé un peu d'arabe et des monnaies et sceaux orientaux, sait que la piété musulmane aime à se servir de ces formules, qui indiquent le plus souvent qu'ils sont rois par la grâce de Dicu, ce qui s'exprime le plus simplement par un des quatre-vingt-dix-neuf noms on attributs de Dieu ajouté au mot roi. Certes dans l'usage peu exact de l'arabe , الملك العادل pour ملك العادل ehez les Malais on pourrait peut-être trouver ملك العادل mais que les exemples d'un grand nombre de sceaux, la nature des épithètes mêmes ne leur ont pas fait comprendre le sens, qu'ils aient pu par exemple traduire ملك البارى (le roi du créateur, e. a. d. le roi constitué par Dieu le créateur) par: le roi bienfaisant: voilà ce qui semble inexplicable.

Pour les pièces de cette elasse sans date, je ne vois encore aueun moyen de fixer l'époque, à laquelle elles appartiennent. Les autres portent l'anuée 1222 (18075). Malgré tous mes efforts je u'ai pu découvrir encore le nom du sultan, qui règna alors à Trangganou. Les lettres publiées par Marselen dans sa Chrestomathie Malaie, qui appartiennent aux années 1785—1792, portent le nom du sultan Mansourr Kläyat Schih, que j'ai trouvé plus au long dans une lettre malaie d'octobre 1791 à la Bibliothèque de Delft ainsi giate de l'elle de l'elle de l'elle ainsi giate de l'elle ainsi giate de l'elle de l'elle ainsi giate de l'elle ainsi ainsi giate de l'elle ainsi giate de l'elle ainsi giate de l'elle ainsi ai

La senle lettre d'une date postéricure, que j'ai vue, du 13 avril 1798, nomme أو المساقلة ال

En passant dans son voyage à Pahang sur cette même côte le savant Malai Abdoullah se plaint besucoup des difficultie relatives au système monétaire. "Seine tampang ( $\hat{c}^{\perp,i}$  gâtrau d'étain), dù-il, valent une piastre, sans pouvoir être fractionnés en trois soukou ( $\mathcal{J}_{r}$ ), un demi soukou et soukou i Si nouv voulions acheter un objet de minime valeur, il fallait donner un tampang entier." À ânsi cet état judis assez florissant est retourné à une barbarie presque primitive, où de grands gâteaux d'étain, produit du pays, servent comme moyen imparfait d'étainage.

Lorsque les Hollandais vinrent dans l'Archipel, il y avait plus au nord de la côte orientale de la presqu'île malaie un état, qui quoique gouverné par une femme, se distinguait par un certain degré de civilisation, par l'ordre, la justice et un commerce asses florissant, le royaume de Patani. D'après la tradition malaie le royaume dut son origine à un prince siamois, qui après la destruction de l'ancien royaume malai de Kota Maligei embrassa la religion musulmane et fonda la ville de Patani, dont la tradition tâche même d'expliquer le nom. Le voisinage de ce petit état au puissant royaume de Sam lui a été fatal, aurtout depuis que

Dans un livre sasser rare d'un militaire salpsis, qui habita longémenp dans le Pénissies Malsie, correge qui ne manque par d'inférit pe la compilation de decuments per comuns, on trouve pour la même année à plusium resprises mentionné le mittan Thun-t. Voil l'Explication de cette notice curienzes: L'hauters apart ve la traduction d'un lettermaine du auten de Trangquoto en bolisadésis, trouve à la fin comme severat le surtere de l'aire, que le truducture pédant n'avait par traduit et voil que unter capitaine anglais, persant à la mole caropéenne de signer les léttres, pered le not incoma pour un non proper de livrateut en maltin Thamat CT. Et Ménigae Passanda (6 Gybris " Bolive; un quart, est nossi emigrigé du quest d'une piezet, missi si il fant, je cois, peres que quest que sansi emigrigé du quest d'une piezet, missi si il fant, je cois, peres que quest d'un tampen.

<sup>1</sup> Cf. l. c. p. rr, trad. franç. p. 28.

cette puissance encouragée par l'indifférence, ou plutôt par l'assentiment d'une basse politique de commerce de la part du gouvernement colonial anglais, a commencé son système d'annexion brutale et de ravage cruel . qui a plongé les nombreux états de la Péninsule Malaie dans la plus grande misère Eucore en 1832 une invasion siamoise ravagea tout le pays et le prince avec un grand nombre de ses sujets fut traîné comme esclave en Siam, et c'est surtout depuis cette époque que l'ancien royaume de Patani est devenu une simple province de l'empire de Siam, en ne conservant qu'une ombre bien faible de son antique splendeur. Je n'ai pu découvrir aucun monument monétaire ancien de cet état, mais j'en ai recu une monunie de date assez récente. C'est une pièce d'étain de forme ronde avec un trou rond, plus grande et plus forte que les pitis ordinaires. L'avers porte la légende malaie راين نتس بلنجا راج نطائي. Ceci est un pitis conrant du radja de Patani. Au revers il y a: ١٢٦١ أمومذين سنة le calife des croyants , l'an 1261 (1845). Cette indication singulière ressemble à la formule arabe sur quelques pièces de Palembang. Sons la domination siamoise le titre n'est plus sultan, mais radja ou prince. Mais même dans son asservissement, comme vassal d'un empire, où le Bouddhisme est la religion de l'état, le gouverneur malai tient encore ferme à la foi de ses pères et se glorifie de ce titre si superbe et si humble de calife des croyants. Cependant l'influence étrangère se trahit dans la forme du nom du pays نطائي, qui se trouve ordinairement écrit نتاني. C'est un des noms rares de cette partie des Indes mentionné dans l'ouvrage géographique persan de Sadik Isfahani, ce qui semble indiquer l'ancienne célébrité de son port et où le nom est écrit پتانی. En siamois le nom muang Tani, le royaume ou la ville de Patani, est aussi écrit avec la dentale aspirée Thani 2 et c'est probablement

Par ex. dans les lettres malaies chez Marsden, Chreston, p. 255, 325.

<sup>2</sup> Cf. The Geographical Works of Sadik Isfohomi, Lond. 1832. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Dictionarium linguae Thoi sive Stamensis, auctore D. J. B. Pallegoix, Paris, 1855 in-to. pag. 750 et 1709. Cest bien aussi la cause, pourquoi Mgr. Pallegoix, dans as Decription du ropeane Thai on Sizus, (Toma I. Paris, 1854 in-50. pag. 24) écrit Thosi ou Patoni.

l'influence de cette prononciation qui a changé le ط en له et fait naître la forme moderne منطاتي.

Je n'ai pas besoin de dire un mot de l'explication singulière de cette pièce par M.M. Netacher et van der Chijs. Ayant trouvé dans le Dietion-naire Persan de Richardson le mot منهوب ,ils out pu traduire: "Ce pitie set une monnaie du roi sage"! en attribuant ces pièces à Djambi en Sumatra. d'old la les avaigat receses.

An nord de Patani est Sanggora, judis aussi un état malai, mais qui ar l'influence de son voisin puissant est déjà depuis quelque temps devenu une province de Siam. Considérée souvent comme la première ville siamoise dans la Péninsule Malaie, sa capitale jouit encore d'une certaine prospéride. M. Medharst, qui la visita en 1828, dit qu'elle est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Ohinois, l'autre par les Siamois, la troisième par des Malais. La partie chinoise formait le centre du commerce et comptait alors environ mille personnes. Son port était très fréquenté par les navires indigènes passants eutre Siam est Singapore et son commerce semblait assez actif. Celui qui était alors chargé du gouvernement, était d'extraction chinoise.

Selon Mgr. Pallegoix Songkhla ou Sanggora et Thalung seraient deux provinces du royaume de Ligor, dont le roi a été ordinairement l'instrument employé par Siam pour ravager les états voisins malais de la presqu'ile.

C'est dans la belle collection numismatique du docteur W. Freudenthal Londres, que j'ai découvert une pièce d'étain de ce petit état. Elle est roule avec un tron roud et, ce qui s'explique parfaitement par la notice citée du Dr. Meithurst, trilingue, Ce qui semble le côté principal est occupé par une dégende chinoise en quatre caractères, qui selon mon ami le professeur Hoffmann doiveut être lus: Tasistelving thung-paò, monmés de Tasistelving.



Comme nous avons encore fort peu de moyens pour déterminer les noms, que les Chunois donnent aux villes étrangères, nous serions bien incertains où chercher cotte localité Tuai-tch'ing, sans le secours du revers. Au revers on trouve deux fois le même nom, en malai dans les deux mots, en hauit et en bas, بَنْتِي سَخْرَر , vaire de la revers de la companie de la com

Nous devons encore parler de deux pièces, qui par leur fabrique semblent appartenir à la Péninsule Malaie, mais dont nous n'avons nas pu parvenir à déterminer avec săreté la localité. La première est une pièce d'étain du diamètre de 28 à 30 millim., du poids de 4,96 à 6,80 خليفة المرمنين grammes, avec un tron carré au centre. L'avers porte le titre : خليفة او calife des croyants. Pour le revers il n'y a que la date المنت الد calife des croyants. l'an 1256 (1840/41), qui est claire. Le reste offre bien des traits arabes et non siamois, comme on pourrait penser d'après la pièce précédente, mais je n'ai pu en deviner le sens. Sur cinq exemplaires, que j'ai pu étudier et qui portent tous la même date, il y a quelque différence daus les traits, mais ils semblent pourtant exprimer les mêmes mots. Sur un exemplaire on croirait lire ,-, ce qui ferait penser au nom de l'ancienne canitale de Siam, mentionnée dans le Sedjarah Malayou 2 (منب النوى ou plutôt من بني la ville nouvelle), mais outre que cette dénomination tirée du persan appartient à une époque assez reculée, la dernière partie ne se trouve pas sur ces pièces. Les lettres b pourraient faire penser à l'indication de l'année du petit cycle, comme sur une monnaie de Kedah, mais les traits précédents donnent aussi peu de sens satisfaisant que les traits suivants en lisant au commencement le mot arabe 42 mois. Aussi est-il fort peu probable qu'on puisse lire les derniers traits 4,3 pour l'arabe

Of. Diction linguae Thai, p. 750, et Grammatica linguae Thai, auctore D. J. Bapt. Pallegoix. Bangkok, 1850. in-4o. pag. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> p. 11<sup>A</sup> de l'édition de Singapore. C'est le Sornau de Mendes Pinto. Cap. 181. Tomo III. p. 86. — Voir aussi Valentyn, Oud- en Nieuw Oost-Ind. Vol. V. I partie, p. 319.

b-j-é t que les premiers traits pourraient initiquer le nonn très-conn μ-jz-Ligore on Lagor, en siamois Lakhon. Il ne me reste donc, que d'avouer mon ignorance. Quelques exemplaires de cette pièce se trouvent aussi dans le Musée de Batavia, MM. Netscher et van der Chijs, en décrivant cette pièce (pag. 171, N°. 218), pensent que les caractères en question semblent plutôt servir à remplir l'espace vide, qu'û signifier quelque chose et sans donner aucune raison ils attribuent ces pièces à l'état de Djambi dans l'île de Sumatra.

MM. Netscher et van der Chijs ont encore publié une pièce d'étain (No. 220, p. 172), que je n'ai jamais vuc, mais qui, quoique assez obscure, me semble aussi appartenir à la Péninsule Malaie. Selon leur description "elle pèse environ 5 gr. avec un diamètre de 32 mill., elle a un trou de 13 mill. de diamètre. Un côté est blane; l'autre porte l'inscription: ini pitis harba (?) sanat 1261. C'est-à-dire: "ccs اين نتس حربع سنة ١٢٦١ pitis .... l'an 1261 = 1845. Nous ne pouvons expliquer, ce que signifie إحربع; le coin est distinct." En consultant la gravure de cette pièce, il semble singulier, que deux savants familiers avec la phonologie malaie aient pu lire ainsi. Les deux premiers mots mulais, exactement comme sur les pièces de Patani, semblent exiger un nom suivant de localité, mais les lettres - et e sont étrangères à la langue malaie. Comme les points diacritiques manquent sonvent sur ces monnaies et manquent en partic sur cette pièce même, il était tout naturel de lire la première lettre & ou a, la dernière f. Ce n'est que la troisième lettre, qui, manquant entièrement de points, donne quelque difficulté, mais encore la nature des syllabes en malai وجريث on جريث on جريث ferait penser le premier à une lettre voyelle; il faudra donc lire au lien d'une forme étrangère également au malai qu'à l'arabe حربع. Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas encore pu parvenir à trouver dans la Péninsule une localité de ce nom, peut-être assez récent, mais je crois pourtant en avoir trouvé les traces. Dans la liste intéressante des états et villes tributaires de Siam donnée par Mgr. Pallegoix dans sa grammaire siamoise se trouve aussi: "Jarung, caput provinciae Malayensis" et dans son grand dictionnaire siamois il dit le même, sans préciser cette localité 1. Ce qui est plus étonnant, c'est que le même anteur, qui a vécu si longtemps en Siam et qui par les missionnaires était si bien à même de connaître les localités, surtout des états malais tributaires de Siam, ne dit rien de ce lieu dans la partie de son livre où il donne quelques détails sur ces états 1. Aucun antre auteur , mi les cartes, que j'ai pu consulter , ne mentionnent ce nom géographique 3. La seule judication qui, avant raison des transcriptions souvent fautives surtout chez les anteurs anglais, pourrait offrir quelque ressemblance avec notre nom, se trouve dans un article sur les envahissements de Siam, où sont joints les noms de Patani, Jellah et Jarim 4. Ce Jarim, probablement dans le voisinage de Patani, est peut-être la ville on l'état malai indiqué par le nom - Djaring. La notice donnée par un anteur anglais 5 que Kedah porte chez les Siamois le nom de Cherai, est moins exacte; il faudrait plutôt dire Thrai, Tjerai (حرى) ou Saj; \* le nom d'une île et d'une montague Giryang, au nord de Kedah 7, diffère aussi trop. Peut-être le nom d'un arrondissement dans l'île de Bangka, écrit Jeering ou Diering, pourrait convenir, mais la légende de l'avers s'y oppose, qui ainsi que le type de la pièce nons force à l'attribuer à la Péninsule Malaie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammatica linguae Thai, auctore D. J. Bapt. Pallegoix, Bangkok, 1850. 40. p. 171. — Dictionarium linguae Thai sive Sinuscensis, auct. D. J. B. Pallegoix, Paris, 1854. 40. p. 187.

Description du royaume Thai ou Siam, par Mgr. Pallegoix. Tome I. Paris, 1854.
p 21: Des états tributaires de Siam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme nom d'uu fruit le mot المجرية djering as trouve quelquefois dans le Voyage d'Abdoullah, édition de Singapore, 1838. 80. pag. عند المجالة 1. 15 et p. المجالة 1. 6.

Notices of the Indian Archipelago, by J. H. Moor. Singapore, 1837. 4c. pag. 201.
 W. Hamilton, The East-India Gosetteer. 2c. Edit Lond. 1828. 8c. Vol. 11, p. 438,

W. Hamilton, The East-India Geneticer. 2d. Edil Lond. 1828 So. Vol. 11. p. 438.
 Van der Tuuk, Bal. Icesb. IVe. Vol. p. 213. Journ. of the Ind. Archip. Vol. V.

vol. v. p. 526 l. 6 A la page 524 l. 34 le texte malai semble fautif. La traduction donne: Chrai Buri: "the country of Chrai or Trai."

<sup>1</sup> Journ. of the Ind. Archip. Vol III. 169.

Nons ne pouvons quitter la Péninsule Malaie, jadis si florissante et civilisée, maintenant si ruinée et barbare, sans exprimer notre étonnement et nos regrets, qu'une des plus belles et riches parties du monde soit encore si peu connue, qu'un vaste pays, peuplé par une des nations les plus capables de civilisation, soit tellement délaissé et négligé par ceux, dont l'intérêt aussi bien que le devoir était de s'en intéresser et de travailler au maintien et à l'avancement des peuples, victimes de la civilisation européenne et de la tyrannie orientale. Depuis plus d'un demi-siècle l'Angleterre est la seule puissance européenne, qui pouvait s'intéresser au sort de ce pays, mais ce qui est déplorable, la politique commerciale étroite des Anglais a préféré de négliger ces contrées, sur lesquelles elle s'arrogeait une suprématic exclusive, pour s'immiscer sans cesse dans les possessions voisines hollandaises et troubler leurs faibles essais de civilisation. En général l'influence de la domination des puissances européennes a été dès le commencement pernicieuse pour les peuples de ces contrées. En détrnisant par leur prépondérance le commerce et l'industrie des indigènes, les Européens les ont forcés ou à devenir pirates, ou à s'abrutir par l'usage de l'opium. En Hollande on a commencé au moins à parer le mal en encougeant le travail, surtout l'agriculture, en propageant l'infinence récréatrice et salutaire de l'instruction et de la religion chrétienne dans l'Archipel des Indes, mais la politique commerciale anglaise, se glorifiant des profits du port de Singapore, fondé en défi de la Hollande, a négligé et sacrifié aux plus bas intérêts la belle Péninsule Malaie en la trahissant et la vendant en partie à la tyrannie dévastatrice et cruelle de Siam. Il y a même longtemps que l'œuvre chrétienne des missions, qui semblait jadis promettre aussi là une nouvelle gloire à l'Angleterre, y est presque morte. Ce ne sont aujourd'hui que quelques rares missionnaires catholiques français, qui s'efforcent eucore d'y conserver quelques faibles semences de civilisation et de christianisme.

## BORNEO.

L'immense île, nommée par les Européens Borneo, la plus grande de l'Archipel, nous offre jusqu'à présent fort peu de monuments numismatiques. Quoique plusieurs parties des côtes aient atteint dans un âge très reculé un certain degré de civilisation par les colonies hindoues, qui y ont existé, tout ee qui se rapporte à cette antiquité est encore peu counu, quant à ce qui appartient à l'histoire du commerce de ces peuples nous n'en savons absolument rien. Lorsque les Européens commencèrent à visiter cette île, la décadence semble déjà avoir commencé depuis longtemps. Pigafetta nous raconte, que lorsque les vaisseaux de la flotte de Magellan visitèrent en août 1521 la côte septeutrionale de l'île: "Les Maures de ce pays (c. à d. les habitants convertis à l'islamisme, ou plutôt les marchands étrangers malais et arabes établis dans la canitale de Brounei) ont une monnaie de bronze et perforée pour l'enfiler. D'un côté elle porte quatre lettres qui sont les quatre caractères du grand roi de la Chine. On l'appelle pici :." C'est bien la première indication du nom, que nous avons souvent rencontré, le pitis, appliqué ici au tsien chiuois et les monnaies dont parle Pigafetta sont sans doute celles, qui étaient alors les plus répandues dans l'Archipel Indien. Pigafetta parle aussi des poids du pays et dit que "le cathil (pour katí کاتی) est un poids de deux livres. Le bahar est un poids de deux cents trois cathils. Vingt tabils (pour takil ناهل) font un cathil." D'après uu des derniers voyageurs anglais les poids maintenant en usage sont le pikoul, qui compte 100 kati's, chaque kati valant 12 de livre, avoir du poids 3.

<sup>1</sup> Premier voyage autour du monde, par le Chev. Pigafréta, sur l'escadre de Magellan, pendant les anuces 1519-22. Paris, l'an IX, 80. pag. 150.

Nurrative of events in Borneo and Celebes, down to the occupation of Laboura, from the Journals of James Brooke, Esq. by Captain Rodney Mundy, R. N. Vol. 11. London, 1848, 8v. pag. 350.

Probablement les pitis ou tsien's chinois, mentionnés par Pigafetta. v ont été longtemps et y sont peut-être encore de mos jours en usage, comme dans d'autres parties de cette île et ailleurs dans l'Archipel Indien. Un Américain, qui visita la capitale de Brounei en 1837, raconte que les métaux précieux n'y sont pas connus comme mounaie, mais on'on s'y sert de morceaux de fer comme moyen d'échange de petite valeur 1, ce qui paraît étrange, parceque non seulement sur les côtes, mais assez loin dans l'intérieur chez les tribus sauvages, les piastres anciennes d'Espagne, surtout les pièces carrées, entières on counées. sont connues et comme valeur d'échange et comme poids pour peser l'or. Nous croyons donc le capitaine anglais R. Mundy mieux renseigné, quand il dit, que la petite monnaie de la ville de Bronnei pour le marché consiste en pièces carrées de fer en harre, mais que les indigènes connaissent, fort bien les dollars et les préférent quelquefois à leur valeur en cotonnade 2. Il est assez remarquable, que l'explorateur hollandais F. J. Hartman, qui visita en 1790 la partie opposée de l'île, l'intérieur pen comu du royaume de Bandjermasin, y trouva chez quelques tribus sanvages non seulement les pitis ou tsiens chinois, mais aussi l'usage de morceaux de fer comme valeur d'échange 1.

Cependant en général c'est encore le système primitif d'échange des partie de l'îlc. Même comme en Afrique, les peuplades de l'întérieur se servent souvent de morceaux de sel comme moyen d'échange. Les pièces en cuivre, que le radja de Sarawak a fait fabriquer en Augleterre pour sa souveminée sur la côte nord-ouest de l'îlc, sont d'un type purement européen. \*

<sup>1</sup> Chinese Repository. Vol. VII. Canton, 1839. 80 pag. 132, 188.

<sup>1</sup> l. c. Vol. I1 p. 350.

Ce mémoire intéressant sous le titre: Beschrijring ran cenen topt nour de boreslandes con Banjeranning cut, in het jour 1700 publié par M. P. A. Leupe, so frouve dans le: Kroujé von het historisch genostechep perestigel te Utrecht, XXº jaarg. 1864, IVe Série, V. Dl. Utrecht, 1865, 80, pag. 331—404, et apécialement its pages 388 et 300.

<sup>\*</sup> Nous en connaissons deux espèces, à l'effigie d'un blaireau, l'une en imitation

Pour le reste de cette île immense, nous ne connaissons qu'un nombre de monnaies d'une époque assez récente, qui appartiennent à la côte occidentale et méridionale de l'île.

Sur la côte occidentale de Borneo se trouve un petit état d'origine assez récente, qui nous fait connaître les seules monnaies indigènes de cette partie de l'île. Ce fut le fils d'un aventurier arabe, le scherif Housein ibn-Ahmed al-Kadri, veuu sur la côte occidentale de Boruco environ l'an 1735. où par son air de piété il sut s'acquérir une grande influence chez le sultan de Matan et ensuite chez le prince de Mampawa, qui fonda le royaume de Pontianak. Ce fils Abdou-r-rahmán, né en 1742, esprit aventureux et plein d'audace, ayant tâché, mais en vain, de parvenir par la faveur du peuple au gouvernement de Mampawa, se fit pirate. Ce fut surtout la capture d'un bâtiment français à Pasir, sur la côte orientale de Borneo, dont il massacra l'équipage, qui lui fournit les moyens de réunir autour de lui un grand nombre d'aventuriers d'origine différente, avec lesquels il fonda le 7 janvier 1772 un nonvel état sur la rivière Kapouas, au point où celle-ci s'unit avec la rivière de Landak. Une petite île tout proche, habitée selon la croyance du peuple par les pountianak (فنتدانز), espèce de spectres fort redoutée dans les superstitions des Malais, lui donna son nom. Il tâcha par tous les movens, surtout par l'apparence d'ordre et de justice, d'agrandir et de faire prospérer son établissement, qui bientôt devint un point florissant pour le commerce dans cette partie de l'île. Le prince artificieux sut même en 1778 on 1779, en se reconnaissant vassal de la Compagnie Orientale Hollandaise, s'acquérir la confirmation de son usurpation. Tant par la ruse que par les armes il parvint

des pièces d'un keping fibriquées par les marchands anglais pour l'Archipel Indicedicertite dans les Mémiers de la Secéré Impér. d'archielegie, publices par le Dr. B. de Kölne. Vol. VI. a. Felernburg, 1832, So. pag. 163; laitre de l'un 1863, décrite par M. Fredenthal dans le Nommetic Granucle, Vol. IV. Lond. 1864. Pecced p. 9, est excetement du même module et poida que le pièces d'un cent de la Compagie Anglaise, comme celles-ci portent la tête de la reine Victoria, l'autre porte un buste avec la légende J. Brook Rijab. à éteudre son pouvoir. Avec le secours de la Compagnie Hollandaise il entreprit une guerre contre les états voisins de Soukadana et de Mampawa Ce dernier état fut même en 1787 concédé par la Compagnie comme fief au fils d'Abdou-r-rahmán, le scherîf Kásim. Abdou-r-rahmán mourut le 28 février 1808, malgré tous ses défauts, vénéré par ses sujets, dont il était parvenn à former un peuple et qu'il avait su s'attacher par sa graude libéralité. Les chefs du peuple, qui craignaient la tyrannie et la cruauté de son fils Scherif Kasim, souverain (Panembahan) de Mampawa, désiraient voir le second fils monter au trône, mais celui-ci n'osa se charger du règue à cause des dettes énormes, que son père avait coutractées et Scherîf Kásim fut proclamé sultan. Le nouveau roi installa un de ses frères comme wakîl ou lieutenant pour gouverner Mampawa, muis bientôt il transmit ce pouvoir avec le titre de Panembahan à Gousti Djati, le fils du Panembahan de Mampawa, que son père avait chassé en 1787, et qui, portant le titre de Pauembahau Souria Nata Kousouma, resta son vassal. Le sultan Kâsim remplit mieux ses devoirs comme roi, qu'on n'avait pu espérer de ses excès comme prince héréditaire; il tâcha surtout de règler les finances délabrées de son état, tant en évitant les dépenses qu'en règlant les impôts, quoiqu'il fut aussi soupconné d'augmenter ses revenus par sa participation aux pirateries, ce mal enraciné des peuples commerçants et navigateurs de l'Archipel. C'est ce prince, qui a fait frapper des mounaies en cuivre et peut-être en étain, à ce qu'il paraît en petit nombre, car elles sout rares et en général mal exécutées. Souvent ou s'est servi des dutes et doubles dutes de la Compaguie Hollandaise, qu'on a surfrappées, ce qui rend la légende confuse, On peut distinguer peut-être deux espèces, dans l'une le diamètre est de 22 à 23 millim. , le poids de 2,97 gr., dans l'autre le diamètre est de 26 à 27 بلذج فنقيالتي دان ممفارة سنة mill., le poids de 3,60 à 4,73 gr. ا. L'avers porte المتاريخ

<sup>&#</sup>x27;MM. Netscher et van der Chijs ont décrit une pièce en étain du diamètre de 26 millim et du poids de 6 grammes avec la date 1223, qui quoique très distincte sur leur planche Ne. 242, ne serait selon eux pas distincte sur la pièce.

monnaie courante de Poutianak et de Mampawa l'an 1223 (1808.9). Le revers est une imitation des pièces en enivre anglaises de la Présideuce de Bombay, et porte une balance avec le mot عادل (juste), un type qui se reucontre souvent sur les fausses pièces répandues dans le dernier siècle dans l'Archipel (Voyez la planche No. XXV). La date de ces pièces les rapporterait à la première année du règne de Scherif Kásim et il est probable, que l'émission de ces monnaies se rattache au système de réforme dans son état, qu'il tâcha surtout dans le commencement d'établir dans les finances, Dans une lettre du 13 Moharram de la même année 1223 (13 mars 1508) il nons donne ses titres et sa généalogie !. J'ai vu plusieurs autres pièces en cuivre avec la même légende, mais où la particule copulative ols (et) semble omise, portant la date 1226 (1811). Dans la collection de M. van Coevorden j'ai vn un exemplaire, où toute la légende est à rebours. Il possède encore un autre exemplaire, peu distinct du reste, qui semble porter la date 1231 (1815/16), et c'est peut-être aussi la date du No. 243 de l'ouvrage de MM. Netscher et van der Chijs. En ajoutant le nom de Mampawa il a vonlu sans doute signifier ses droits sur cette province, qui lui furent si souvent disputés. Le sultan Scherif Kásim mourut le 25 février 1819. mais nous ne comaissons pas d'autres monnaies, ni de lui, ni de ses successeurs, les scherifs Othmán et Hamid.

Dans cette même partie occidentale de Borneo nous devous aussi mentionner les colonies ehinoises, qui ont cu, comme celles de Bangka, et ont probablement encore leurs monnaies particulières. Ce fat, à ce qu'il semble, surtout depuis le milieu du XVII sicèle, que quelques princes malais de la côte commencièrent à attiere des travailleurs chiuois pour exploirer les mines d'or, on plutôt le soit aurifère d'une grande partie de cette côte. Le bon profit de leur travail augmenta bieatôt le nombre des fils industrieux de l'Empire Céleste. Ces chiuois se réunissant, comme alleurs, en asociations formieres bientôt de petites républiques, qui placées

A. Meursinge, Maleisch leesbook, HIe stukie, Levden, 1847, 80, pag. 11.

entre les états tyranniques et rapaces des Malais et Bouguis de la côte et les tribus sauvages de l'intérieur, tous tributaires au gouvernement hollandais, excitèrent trop souvent de grandes difficultés et des guerres désastreuses. La localité d'exploitation réunit les travailleurs dans des sociétés distinctes par leur administration financielle et nommées Kong-si's. Ces sociétés s'unirent ordinairement en associations politiques, dont on connaît surtout les deux grandes confédérations, nommées d'après les Kong-si's principaux, la confédération Thay-kong et Sin-ta-kiou et qui, excitées par une rivalité déplorable, ont sonvent été agitées par des guerres civiles. Comme ailleurs ces associations ont surtout ici pris un caractère dangereux par les sociétés secrètes politiques (houi), transportées ou imitées de la Chine, qui liant les affiliés par l'union de l'intérêt commun et le secret, donnèrent à ces petites communautés un degré de force assez redoutable. Au commencement de notre siècle on comptait huit différentes Kong-si's dans les états de Sambas et de Mampawa, cellcs de Thay-kong, Hang-moei, Man-fo, Sin-wouk, Sin-ta-kiou, Sji-poung-foung et Tay-fo, et dans l'état de Pontianak la Kong-si Langfong à Mandor. Les quatre premières formèrent la confédération nommée Thay-kong, les trois snivantes celle de Sin-ta-kiou, tandis que Lang-fong s'attachait le plus souvent à Thay-kong. Ce fut, à ce qu'il paraît, surtout la richesse des mines d'or de Larah exploitées par ceux de Sin-ta-kion, qui excita la cupidité et la jalousie des Chinois de Thay-kong et par la guerre éclatée en 1821 créa une haine invétérée entre ces deux partis. Ces différentes associations, quoique troublées sans cesse par des luttes souvent répétées intérieures et extérieures, subsistèrent jusqu'en 1850, lorsqu'on compta cinq Kong-si's: Lang-fong en Pontiauak et Mampaws, dont le chef-lieu est à Mandor; Sin-ta-kiou dans les provinces de Schang et Pamangkat, dout le chef-lieu était à Seminis, Thay-kong, qui après ses déroutes par les Hollaudais en 1850 changea son nom en Kiou-liong, (Neuf dragous), dans les provinces de Montrado, Larah, Singkawang et Koulour, dont le chef-lieu était à Montrado; Sji-poung-foung, dans la province de Loumar, chef-lieu Loumar, et Lim-ijan, dans la province de Boudonk, chef-lien Boudonk. Eas deux dermières Kong-si's dépendaient entièrement de celle de Thay-kong 's. Après 1550 la condition politique et sociale des Chinois de cette partie de Borneo a subi des changements considérables. A l'exception de Langfong, les Kong-si's, que nous venous de nommer, n'existent plus aujourd'hui. Nous dépasserions les limites de cet ouvrage en domant ici de plus amples détais.

Les monnaies chinoises de Bornco, que nous connaissons jusqu'à présent, aparsiement toutes aux grandes associations des mines, qui se trouvaient dans la sous-résidence de Montrado, dans la partie méridionale du rayanme de Sambas. Dans cette sous-résidence on comptait cinq districta de mines Montrado, Boudouk, Sepang, Larah et Lomans. Les monaises dont nous parlerons, appartiennent aux trois premiers et au dernier de ces districts.

Toutes ees monaies sont d'étain avec un bord assez large et un cu carré au centre, mais d'un poist différent et c'est à tort, que MM. Netscher et van der Chijs disent p. 180, que le poids de ces monaies est égal pour toutes les Kong-aïs et qu'elles ont toutes le même diamètre. Du reste, elles ont la valeur que les membres de l'association sont convenus de leur donner, et c'est le coin qui détermine cette valeur; la différence de poids n'y change risk.

En suivant la division autrefois usificé des associations, nous indiquerous be premier les monnaies de la confédération judis si puissante, nonunée ordinairement Thay-kong, qui était fornée de l'association de plusieurs Kong-si's et avait souvent la prépondérance. Elle avait son centre à Montrado et ses branches s'étendaient dans les provinces de Montrado, Larah, Singkawang et Konlour.

Nº 1 (Pl. XXIV Nº 258 et 259) Avers' 大港公司 Tá-kiang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Van Rees. Montrado, Bois le duc. 1858 p. 35 et 38. M. von Faber dans le Tijdschr. r. h. Balan, Gen. Deel XIII p. 457 svv.

Nous donnons la lecture des légendes, que M. le professeur Hoffmann a bien

ou dans le dialecte de Canton: Thap-kong Kong-si, la Kong-si Tá-hiang, ou du grand canal 1. Ce nom se rapporte probablement à la partie suprieure de la rivière Raya, qui est près de Montrado, ou au lac, qui ayant pria son origine dans les excavations des mines et alimenté pur les camanx des petites rivières de Raya et de Slakkau, est de la plus grande importance pour l'exploitation des mines dans le voisiange.

Ia lógende du revers \$\fomale 10 \text{Mg} illo-clus (ou selon une autre pronociation \$Fo-clus\$n) harmonie et obéissance, semble plutôt la devise de la confidération, que le nom d'une des associations, dont elle se compose. Je possède de cette pièce cinq exemplaires, un de 324 à 38 milli de diamètre, du poids de 14,25 gr., le second a le diam. de 324 à 38 millim, et un poids de 13,35 gr., le trossième: diam. 30 à 30 mill., poids 13,20 gr., le quatrième: diam. 29 mill., poids 7,56 gr., le cinquième: diam. 25 à 26 mill., poids 6,45 gr.

N° 2. Cette pièce porte à l'avers la légende: 森田 点 Lin-tièm (on Lim-tian) Kong-si: pluie-rizière Kong-si, ou Kong-si des rizières de la pluie. Revers: 正 立 Techiag II; droit-debout, ou bien constitué? Cette Kong-si avait son chef-lieu à Boudouk dans la province de ce nom, ainsi appelée d'après un des affluents à gauche de la rivière Sepangau ou Sibangkau. Les trois exemplaires de cette monnaie, que je connais, ont un diamètre de 33 à 34 millimitères et un pouds de 13,96 à 11,60 grammer.

No. 3. L'avers porte: 三 係 溝 公 司 San-tiao-keon Kong-ni, ou Sam-tiao-kaon Kong-ni, la Kong-si de la rivière à trois branches.

voulu nous communiquer. MM. Netscher et van der Chijs donnent de deux pièces les explications, qu'ils obt reçues du Dr. A. P. Happer, missionnaire presbytérien américain en Chine. Oà il y a différence d'interprétation, nous l'indiquerons.

M. Happer traduit l'avera: "la société de la grande rivière" et le revera: "harmony and obedience", or "harmonious obedience."

<sup>3</sup> MM. Netscher et van der Chijs donnent p. 182 l'explication, qu'ils ont reçue de Sambas: "Avers: lientien-kongsi, société de la pluie sur la risière. Revers: liep-ijis, monnaie sincère (?)."

<sup>3</sup> MM. Netscher et van der Chijs II.: "Avers Samtiaor-keer kongsi, société des trois mines. Revers: lier-tina, monnaie sincère." C'est la même que les auteurs bollandiais nomment ordinairement la Kongesi de San-ta-kice, on Sam-ti-kicorw, la grande confidération, qui a lutté long-temps pour la suprénatie avec celle de Thay-kong. Elle avait son chef-lieu à Sepang, à l'est de Boudouk, ou selon d'autres à Seminis. Cette Kongesi et très comme dans l'histoire de l'expédition du colonel A. J. Andresen contre Montrado en juillet 1854. Le revers porte la même devise que les momanies de Boudouk (Nr. 2). L'exécution de ces pièces est assex barlare. Le diamètre est de 30 à 32 millim, 1 pe joid de 12/93 à 13/78 gr.

N. 4. L'avers porte: 十 五 分 负 记 Ki-son fins Kong-vi, on dans le dialecte de Cauton: Chap-ng fins Kong-vi, la kong-si de dix-cinq (on quimze) parties. Le nom de cette Kong-si est bien le même qui dans les ouvrages hollandais est exprimé par Sij-poeng-fong, on bien Sip-neng-fong. Elle avait son hel-file à Lonant, dans le district de ce nom, près des sources de la rivière de Ledo, un des affinents du fleuve de Saubas. Le revers porte: 利 用 Li-yong, profit-utilité '. Le diamètre est de 30 à 301 millim. et le poids de 15 à 10,03 grammes.

Pour la partie méridionale de Borneo nons devons parler des monnaises en cuivre du ci-devant royaume de Bandjermasin. Ce royaume fondé par des colonies javanaises et malaies et où la civilisation hindou-javanaise seurble remonter à une époque assex reculée, mais dont l'histoire est encore entièrement incomme, a eu jadis une éteudue imunea, occupant la plus grande partie méridionale de l'île et exerçant un pouvoir plus ou moins nominal sur les tribus sauvages bien loin daus l'intérieur encore peu comm de cette vaste île. Depuis le commencement du XVII\* siècle cet état a cu des relations assex mivirs avec les Hollandais, quelquecion aussi avec les Portugais et les Anglais, mais souvent interroupures par la mauvaise foi des princes indigènes ou la violence des Européens. Ayant cidé en 1757 son royaume à la Compagnie Hollandaise, le sultan se déclara vassal de la Compagnie, mais les circonstauces politiques de cette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Dr. Happer traduit l'avers: "the public company of fifteen shares, divisions or parts", le revers: "profitable use, or profit in using."

époque difficile poussèrent les Hollandais en 1809 à quitter provisoirement leurs factories dans ce royaume. Les Anglais, qui depuis longtemps cherchèrent l'occasion de les déloger, s'y fixèrent bientôt. Un de leurs employés, un favori de Sir Stamford Raffles, Alexandre Hare, eut même le projet d'y fonder un état indépendant, mais le retour des possessions de l'Archipel à la Hollande fit rentrer le gouvernement hollandais dans sa suprématie sur ce royaume. Des mesures impolitiques, l'incapacité et surtout l'inmoralité de quelques employés européens firent éclater en 1859 une révolte, qui poussa les indigènes à la violence et an meurtre et qui occasiona une longue guerre, qui a coûté des flots de sang, a défrait pour longtemps la prospérité de ce pays et nit fin à l'ombre d'indépendance et au pouvoir de son sultan. Par un décret du 11 juin 1800 le royaume de Bandjermasin cossa d'exister et ces contrées, occupées par le gouvernement neerlandais des Indee, furent transformées en division méridionsle et orientale de Borneco.

Nous ne savous pas si dans les siècles passés, pendant l'époque hindouc et musulmane, ce pays ait en ses propres monnaies. Ancun des suciens auteurs, que je sache, n'en parle. L'ouvrage souvent cité: Uytrekening etc. (p. 16) indique comme courante vers la fin du XVII s'aicle la réale ou piastre d'Espagne à la valeur de 60 sous, et joute, un tabil de poids est 16 mås, "ce qui fait penser que ces dernières n'étaient que des poids on des valeurs de compte. Environ un siècle plus tand, un anteur dit à pen près la même chose, en indiquant la réale ronde d'Espagne comme l'étalon '. Le capitaine anglais Daniel Becckman est, je crois le sent, qui au commencement du XVIII siècle, parle de petite monnaie d'échange propre à cet état. "La mounsie courante, dit-il, sont les dollars, demi- et quart dollars (soukou), e comme petite monnaie ils ont nue espèce de cash en plomb, en forçe d'annesu, emplée sur une espèce de tuse échéer '?.

<sup>1</sup> Ferhand. Batav. Gen. Vol. IV. p. 419.

<sup>7</sup> A Fogage to and from the Island of Borneo in the East-Indies, by Capt. D. Beeckman. London, 1718. 80. pag. 91.

Il est clair, qu'il faut entendre ici les pitis, mais probablement leur nature fragile les a fait périr depuis longtemps et nous n'avons rien pu en découvrir 1. Les pièces en cuivre, qui existent, sont la preuve qu'on a commencé déjà avant 1811 de mettre en cours à Bandjermasin une monnaie d'échange en cuivre, mais les circonstances sous lesquelles, comment et par qui cela s'est fait, nous sont entièrement inconnues. Quelques chefs indigènes de Bandiermasin ont assuré à M. van Coevorden, que l'agent auglais Alexandre Hare y aurait fait frapper ces monnaies en 1811 avec l'autorisation du gouvernement anglais, mais je ne doute pas, que leur souvenir brouillé a confondu ces pièces avec d'autres et que toute cette tradition n'est qu'une fable. Sans doute ce n'aurait pas été eet Anglais, qui eût pris pour modèle le type des dutes de la Compagnie Hollandaise et oui voulant s'ériger en priuce indépendant eût évité de se signaler sur sa monnaie en y mettaut simplement le nom de Bandjermasin. Aussi ces pièces mêmes, quoiqu'en général fort barbarea et peu certaines quant aux dates, semblent prouver une origine antérieure au séjour d'Alexandre Hare dans Borneo.

Ces pièces sont une imitation plus ou moins grossière des dutes de la Compagnie Orientale; on trouveen deux lignes le nom du pays بنجر مسي ou بنجر مسين (Bandjermasin), car le ي n'a souvent aueune indication ou est simplement

Dans la correspondance de Raffes (India Office à Londres) so trouve une lettre un Benighermain, datée de Mahais, du 31 Janieri Bl11 e atracsée au Gouverneur-Griefred des Indes Anglaises, Lord Minto, de laquelle neue citerons deux passages, qui expapertant à notes sujet. En premier leu Raffes nezates, ce qui je evoin n'est pass connu d'ailleurs, que le gouverneur des colonies hollandaises, le maréchal Danndeis effechs de l'Oposition du pumple dans l'inférieur de Bandjermanie contre l'édimission d'une monnaie courante en cuivre, à laquelle 31 diche de donner une circulation forcée, que ceta le pousse en partie à sacrifer à sa maraisme humeur un pest qu'il valait de conserve. Ensuite on lit, que par la longue relation avec les Hollandais, les habitants de Bandjermanie fidatient þust accouttumé à un geuverneum et réguler que ceux des états malais en général et que depuis lengtemps des gean y étaient établis ,qui latillett des diamants, dent les mines ent asses riches, et qui, quant à l'eur qualité, égalent à pou près coux qu'on veit à Bataira, ... ils ent aussi frappé de la monaise te les res et servit du minérie a quantité affiance topur leur propre besein".

marqué par les deux points. Souvent cette légende est à rebours; quelquefois l'on voit à chaque côté de l'écusson un caractère, mais qui
n'est plus distinet. Pour le revers on peut distinguer deux espèces.
L'une porte la marque connue de la Compagnie des Indes (Vercenigde
Costindische Compagnie), avec une date. Parfois le graveur qui n'y
entendait rien, a donné une imitation assez exacte, souvent on a tourré la
figure et les chiffres sout à reboure. Ces chiffres, (on trouve 1706,
1771, 1778, 1779, 1781, 1785, 1785) quoique le plas souvent mal imités, nous indiquent la date des pièces copiées et comme
la dernière date que nous avons vue est de 1789, c'est probablement
après cette année que nos pièces ont été fabriquées. L'autre revers (Pl. XXV
N° 271) est plus remarquable, mais aussi plus obscur. Ces monanies our
arres et je n'en ai pu voir que deux exemplaires peu distincts. Je crois

y voir en trois lignes ۲۰۶۳ (۲?) et probablement en bas شند; autour du

champ il y a des traits, qui semblent indiquer une courome de feuille. Les chiffres de la troisième ligne me semblent indiquer la date, l'amaée 1221 (18907), mais pour les autres chiffres, qui semblent employés ici pour indiquer d'une manière cachée des lettres, je n'ai pas encore pu parvenir à les expliquer. M. van Coevorden a thehé en vain à Bandjermania à trouver l'explication de ces chiffres mystérieux: les chefs indigünes n'en savaient rieu, ou plutôt comme je pense, n'en voulaient rien dire. Les musulmans aèlés u'aiment pas à révèler ces secrets aux infidèles, et lorsqu'on leu consulte, ils répondent par cette phrase traditionnelle de Mahomet: "il ne faut pa jeter saini les perles à la gueule des chiens".

Ce dernier revers nous fait penser qu'il faut attribuer à Bandjermasin au moins encore un autre type et probablement plusieurs espèces obscures de pièces en cuivre, plus ou moins innitées des dutes de la Compagnie.

<sup>&#</sup>x27; M. Reinaud, Description des monuments musulmans du Cabinet de M. le Duc de Blacos. T. 1. Paris, 1528. 80. pag. 67,

Malbucruseauent dans la première espèce, dont nous n'avons pu voir que peu d'exemplaires, autenn n'était tot à fait complet et distinct. L'avers porte encore un écusson surmonté d'une espèce de couronne et ayant des deux côtés les chiffres arabes  $r^*r^{-1}$ vo 31-17. L'écusson est divisé par une croix en quatre parties qui portent des chiffres arabes disposés ainsi  $\frac{s^2-r}{r^2}$ , ou  $\frac{52\,31}{12\,3}$ . Le revers porte trois lignes de chiffres, arabes disposés amb d'écustement une varient trois pièces, je crois voir tous les exemplaires que J'ai vus. En comparant trois pièces, je crois

\*\*or?

y voir "'sre'; la dernière ligne avec le 🚈 en bas, indique bien la date

1222 (1807/s). (Pl. XXV № 272—274) Un quatrième exemplaire semble porter des chiffres différents, mais peu distincts. Nous ne savons que faire de ces chiffres mystérieux et c'est bien la seule monnaie marquée d'une manière si singulière, mais l'usage de cette écriture enchée ou de ces chiffres talismaniques semble avoir été jéals assez répanda à Banijermasin · Parmi un grand nombre de pièces muettes nous indiquerons encore les suivantes avec lettres ou chiffres, mais encore muettes pour nous. Sur un exemplaire l'écusson est divisé par deux diagonales en quatre triangles et au milieu on lit ——i., sur un autre —— Un autre porte à l'avers l'écusson avec des ornements et surmonté d'une couronne, ou bien l'imitation de la marque de la Compagnie Anglaise, au revers dans un ornement formé par quatre ares quatre fois le chiffre \* (2), qui probablement se rattache au commencement du not talismanique si fréquenté par les musulmans Aeches, —; »», en chiffre 246S).

Un mot encore sur une pièce du cabinet de M. van Coevorden, qui a beaucoup exercé la sagacité des savants de Batavia, qui après bien des efforts sont parvenus à lire: بعددة مثلياء (Bihamdihi?), sans pouvoir

<sup>1</sup> Je dois à M. Leupe la connaissance d'un ancien mousquet fabriqué à Bandjermasin, conservé au Musée de Marine à La Haye, dont le canon est couvert de colonnes de ces formules mystérieuses, exprimées en chiffres arabes, mais dont le sens ne m'est pas encore clair.

deviner ce que cela pourrait signifier. En examinant la pièce, dont j'ai pris un dessin exact, on voit que les lettres out reçu une forme un peu fantastique ou ornée et qu'il y a tout simplement ou prive Bandjermasin, comme sur les autres. Le revers, qui donne l'imitation de la marque de la Compagnie Hollandaise, semble encore porter des traces de caractères arabes, on dirait l'il — (au nom de Dien), soit que la pièce ait été surfrancée ou bien que ce soit une espèce de contremarque.

Nous avons mentionné l'agent anglais, Alexandre Hare, qui envoyé en 1812 et protégé par le Lieutenant-Gouverneur anglais de Java, Sir Stamford Raffles, sut obtenir du sultan de Bandjermasin 1400 milles carrées de terrain soit en prêt soit en don personnel, avec la permission de s'établir dans la province de Molouko ou plutôt Malouka, située entre la mer et les pays du sultan à l'est de l'embouchure de la rivière de Baudjer. Favorisé par Raffles il obtint aux frais du gouvernement anglais, pour peupler sa nouvelle possession, non seulement des forçata javanais, mais aussi un grand nombre de personnes innocentes volées ou vendues en esclavage, qu'il établit surtout à Poulo Lampé et sur lesquelles il exerca bientôt sa tyrannie, sa cruauté et sa luxure. En affectant les airs d'un souverain il fonda des villages, établit des chefs, forma une police et une espèce de garde, érigea des fortifications, fit bâtir un vaisseau et tâcha de s'enrichir tant par l'agriculture, que par l'exploitation des mines et le commerce. Cependant ses finances ne prospérant guère, il tâcha d'y suppléer comme souverain en faisant frapper des pièces en cuivre et en étain de moins de valeur que celles de la Compagnie Hollaudaise et de Java. Ainsi il donna l'exemple aux marchands impudents anglais, qui plus tard inoudèrent l'Archipel de leur fausses monnaies fabriquées à Birmingham, Ces monnaies semblent lui avoir rapporté grand profit, mais lorsque l'obligation de les recevoir ent cessé par le rétablissement du gonvernement hollandais, ces pièces diminuèrent toujours en valeur et en 1817 cette valeur était déjà devenue à peu près nulle. Comme ces pièces ont un air oriental, nous ajouterons la description d'une d'elles, que nous croyons avoir

découvert. Dans un ouvrage fort cher et dont l'intérét n'est guère que dans les planches, comme l'auteur n'estend rien des langues et de l'histoire de l'Orient et a répété aveuglément les explications souvent fiauses, qu'on lui a données, on trouve une monnaie en euivre, que nous eroyons devoir attribuer à cet aventurier, Alexandre Hare. L'éditeur explique l'avers Malok, le revers Jevo, dute, mais il est elair d'après la gravure, qu'il faut lire l'avers Malok, et le nom de cette province, le revers Jevo, Justice dosseit, une dute. Un autre complaire eté porte à l'avers la contremarque d'une roue, un autre portenit à l'avers alors, 11225), au revers Malok, mais comme la lecture est si souvent fautive, on n'en peut rien faire sans dessin. Il se peut que parmi le grand nombre de pièces réputées fausses de cette époque, plusieurs doivent leur origine à l'industrie de M. Hare, !

Nous ne savons encore rien de monnaies propres à la partie orientale de Borneo <sup>1</sup>. Probablement on s'y sert partout en général dans les relations commerciales soit des monnaies européennes en usage ailleurs dans l'Archipel Indien, les piastres, dollars etc., soit du simple moyen d'échans

Le navigateur anglais Forrest, qui visita en 1775 l'archipel de Soulon et la grande île de Magindanso est, je erois, lo premier, qui ait parlé des moyens d'échange dans cette partie de l'Archipel Indien, qui s'étend de la partie septentrionnle de Borneo vers l'est. Il dit 'que dans la pliapart des anchons de la camosene de Magindanso l'effet courant est le

¹ L'auteur n'a pas indiqué l'ouvrage où îl a puisé cette notice sur les monnaire d'Abe. Hare. J'avous que j'en suis bien flaché. J'ai fait plusieurs recherches pour épargner su lecteur ce désappointement, mais il m' a été impossible de trouver le livre mentionné dans le texte. G. K. N.

Dans la description de la contrée, nommée aujourd'hui Tanah Boumbou, qui se troure dans le Tijde roor Ind. tend., tend. es Foltent, Vol. I. Batavia 1859. 8c. p. 380 il est question de piècee en cuirre, pilits, qu'on ajoute aux cadarres dans la sépalture, mais sans aucune explication. Probablement il faut entendre les pièces communes chinoises

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée. Paris, 1780. in-40. p. 316 sqq.

kangan (Kangyan) chinois, pièce d'étoffe grossière, d'une trame légère, large de dixneuf pouces et de six aunes de long. La valeur de cette marchandise à Soulou est de dix dollars pour un paquet cacheté de vingteinq pièces, Ces paquets roulés en forme cylindrique sont appelés gandangs. On s'y sert encore pour le même but des kousongs (Kaousoung), espèce de nanquin teint en noir et du kompow, toile blanche et forte de la Chine, faite avec du lin. "Les kangans viennent en général de Soulou, ainsi on ne les a que de seconde main. L'effet le plus courant dans les bazars ou marchés, c'est le paly (riz en paille, appeló ailleurs padi). Dix gantangs, d'environ quatre livres chacun, font un battel, et trois battels (qui est une mesure cylindrique de treize pouces et cinq dixièmes de hauteur et autant de diamètre), qui font environ cent vingt livres de paly, sont communément vendus pour un kangan. En parlant ici (à Magindanao) et à Sonlon de la valeur des choses, on dit: une telle maison, une telle pirogue etc, vaut tant d'esclaves, l'ancienne évaluation étant d'un esclave pour trente kangans." Cette description nous indique un des plus anciens modes d'échange de l'Archipel , encore en usage dans plusieurs de ses parties.

On trouvait aussi à Magindanao, mais rarement, la monnaie chinoise percée, appelée pou sin. Sa valeur était estimée de 160 à 180 pour un kangan. Cependant l'on fabriquait aussi à Soulou, selon Forrest, une meuvaise monnaie de cuivre, appelée petis, dont 200 ou 170 au rabais valaient un kangan. "Dans la monnaie de cuivre, dit-il, on met quelquefois un petit morceau d'argent fort mince, de la grandeur d'un dixième de pouce en carré. Celle-ci est une pièce de monnaie, qu'on appelle messurs l'(—25-4-?). On peut avoir 160 jusqu'à 200 de ces messurus pour un dollar d'Essaren."

Ailleurs Porrest raconte: "Faky molano (عقيه موت), le frère aîné du sultan règnant de Magindanao Pahradin (وتحر الخيري) et qui l'avait précédé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans son Foyage from Calcutta to the Mergui Archipelage. Lond. 1792. in-4o. p. 35 il nomme cette monnaie de Soulou: Misseroe.

dans le règne, et le Raja Mouda ou jeune roi Kybad Zachariel, consentaient à admettre, comme argent courant, une monnaie de cuivre, pesunt idex noix de muesede de la Chinef), avec le nom de Kybad Zachariel d'un côté et les armes de la Compagnie (Anglaise?) sur le revers. Quatre-vingt-seize de ces pièces devaient passer pour un dollar espagnol. On avait choisi ce nombre comme le plus commode à diviere. Et à ce tanx, on y aurait gagné cent pour cent; ce qui est à peu près le gain que font les Hollandais sur leurs dutes, qui ont course dans toute l'île de Java et dans tous leurs établissements parmi les Maliais."

Ayant cherché partout ces pièces dans les collections de l'Europe, j'ai aussi tâché mais en van, de les obtenir par des commerçants à Manille. Il semble d'après les renseignements, qu'on m'a donnés, qu'elles ont entièrement disparu.

Mr. Mallat dans son intéressant ouvrage sur l'Archipel de Soulou <sup>3</sup>, donne une courte notice sur les monnaics étrangères, qui y ont cours, mais il ne dit mot de monnaies indigènes,

M. Natalis Rondot, qui ne semble pas avoir connu les remeignements de Forrest, a donné quelques détails intéressants sur les moyens d'échange en usage dans cet archipel. Moins exact dans quelques détails, qui se rattachent aux monmaies des colonies hollandaises, il donne un exposér tremarqualle sur les étoffes de coton, qui aimsi que les cauris (cyprica moneta) qu'on pêche dans le voisinage, remplacent les monnaies courantes dans l'archipel de Soulou. Il assure qu'on n'y a pas pas de numéraire d'or, d'ançent ou de cuivre, ce qui devra s'appliquer au temps acture.

<sup>1</sup> Il semble so trouver quolque confusion dans les notices de Forrest. Ailleurs (p. 374) en parlant de Soulou, il dit: "qu'il y a aussi dans le marché ordinaire une monnaie de cuivre, commodité qui manque eucore à Magindanso, où, comme nous l'avons dit, le riz est l'effet courant du marché."

<sup>2</sup> Ce livre, qui aemble être devenu très rare, porte le titre: Archipel de Soulou, ou description des Groupes de Basilan, de Soulou et de Tau-Lanci, suivir d'un Vocabulaire français-malais, par J. Mallat. Paris, 1843. In-80.

<sup>1</sup> Journal Asiatique, juillet, 1848, p. 56 suiv.

D'après le rapport de M. van den Dungen Gronovius, le padi ou rie ne paille, mesuré dans une noix de coco, était dans l'intérieur en usage pour les petits payements <sup>1</sup>. Les taisu's chinois avaient un cours général, sous le nom de kou-sien, et au temps de l'expédition hollandaise de 1848 l'on donnait 1800 kon-sien pour une pisatre espagnole, mais dans le comerce la valeur nominale était comptée à 500 (2). Il parle aussi des étoffes de coton comme valeur d'échange et dit qu'on les préférait à l'argeut comptant. Il nomme ensuite moubouk, toutjonk, anuss, thail etc., ce qui semble indiquer des poids.

#### CELEBES.

Plus on avance vers l'est dans l'Archipel Indien, plus on peut observer que la civilisation va diminuant et cela se manifeste dans un de ces signes les plus distinctifs, dans l'usage de monnaies propres au pays. Comme la grande île de Celebes forme sous plusieurs rapports une ligne de démarcation dans la condition naturelle et ethnologique entre la partie occidentale et orientale du grand Archipel Indien, elle forme aussi à peu près l'extrême limite numismatique des peuples de cette partie du monde. Encore la plus grande partie des habitants de cette île si singulièrement formée, à l'exception des contrées placées sous le gouvernement hollandais, est restée à peu près jusqu'à nos jours dans un état si arrièré de civilisation, on plutôt dans une si grande simplicité et rudesse primitive, qu'à peine elle ait pu sentir le besoin de moyens artificiels d'échange, quoique la matière semble assez aisément fournie par l'exploitation des mines d'or de quelques terraius. C'est seulement parmi les nombreux petits états de la partie méridionale celui de Macassar ou Mangkasarà, qui ayant déjà reçu dans l'antiquité quelque teinte de civilisation hindoue, parvint par l'influence du mahométisme à devancer ses voisins et acquit par son commerce tant avec les îles voisines, qu'avec les compétiteurs européens, les

<sup>1</sup> Tijdschrift voor Neerl. Indie. Gron. 1650. Vol. II. p. 67.

Portugais, Danois, Anglais et Hollandais, une courte période de splendeur et d'importance dans l'histoire maritime et commerciale de ces contrées, dont il reste encore quelques vestiges.

La manière, dont je suis parvenu à découvrir des monnaies de Macassar, est assez curieuse pour en dire quelques mots. Depuis longtemps je savais que plusieurs auteurs anciens, hollandais surtout, parlent des monnaies d'or de Macassar; je connaissais les dessins de Tavernier, mais sans pouvoir rien en faire et je cherchais en vain dans l'immensité de la numismatique orientale quelque pièce, que je pusse rapporter à cet état. Je soupçonnai bien que plusieurs pièces décrites par M. O. G. Tychsen et par M. J. H. Moeller à Gotha avaient été mal déterminées, et pouvaient appartenir à cette contrée, mais je n'en savais rien de certain. Enfin j'eus la honne fortune d'acquérir à la vente de M. Kaan une jolie pièce inconnue en or (le No. 286), d'une lecture très facile, mais sans nom de ville ni date. Cela même, ainsi que le type et la couleur blanche de l'or me firent de suite peuser à l'Archipel Indien, mais le titre singulier que la pièce donne du sultan Amir Hamzah m'était inconnu et je ne savais où le chercher. Cependant il n'y avait pas longtemps que je découvris mon homme dans un livre des plus rares, le 114. Volume des Malayan Miscellanies, publié à Bengkoulen dans l'île de Sumatra en 1822, qui contient une liste généalogique des rois de Gowa en Celebes et parmi eux je trouvai le XVIIe "Sultan Ameer Hamza (Amîr Hamzah), le successeur du Sultan Hussein Uldeen (Hasanou'd-dîn) qui règna cinq ans et fut succédé sur le trône par son demi-frère Sultan Mahommed Ali (Mohammed Ali)" 1 Me voilà donc sur la voie. Environ à la même époque j'appris que du temps que M. De Perez était gouverneur de Celebes, on avait trouvé dans un ancien tombeau près de Macassar une vieille monnaie, qui maintenant était venue dans sa possession. J'écrivis à M. De Perez, alors conseiller des Indes à Batavia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le nom du sultan Hasanou'd din et celui de son successeur, Amir Hamzah, se trouve aussi dans le texte de la chronique de Gowa, publice par M. B. F. Matthes, pag. 172—174, e qui confirme la notice des Malayan Miscellanies. G. K. N.

pour obtenir une empreinte ou un dessin de cette pièce. Il eut l'extrème obligeance de mérovoyer la pièce même, qui quoique différente en poiés, ressemble à la précélente et me fit reconnaître une monnie du roi Mohammed Said. Je prisi M. le docteur B. F. Matthes à Macosser, en lui envoyant des dessins, de faire quelques recherches et c'est au zèle et à la générosité de ce awaut, que je dois trois autres pièces. Les recherches continuées depais m'ont fait découvrir d'autres pièces de cette classe munismique, presque incomme et extrêmement rare.

#### APPENDICE.

Ici l'auteur avait, pour ainsi dire, achevé la tâche qu'il vétait proposée, quand une mort subite arrêta sa plume et l'empécha d'entrer en plus de détails sur les monnaies de Celebes, l'objet des dermières recherches de sa vie vouée à la science. S'il lui est été permis de mettre la dernière main à son ouvrage, sans doute il aurait ajouté quelques notices sur plusieurs monnaies de Macassar, représentées sur la planche (N°. XXVI). Cest pourquoi je donne dans cet appentière e que l'aji na apprendre sur ces pièces et c'est surtout à l'obligeance de M. B. P. Matthes que je dois ce qui suit. Nul sutre n'aurait pu me renesigeer mieux que lui, versé comme aucena autre Européen dans les langues des Bonguis et des Macassares et connaissant à fond les mœurs et contumes de ces peuples, au milieu desquels il a pessé tant d'année.

Si je n'ai pu réussir à expliquer les légendes de toutes les pièces figurées sur la planche, c'est par la raison que plusieurs noms de rois ne sont pas bien lisibles, soit à cause de l'exécution barbare ou peu artistique, soit que l'empreinte des caractères ait été plus ou moins effacés par le temps. C'est sinsi que je suis forcé d'avouer mon ignorance quant aux numéros 277 et 278, qui me sont restés tout à fait obscurs. Le Nv. 270 est une monnaie du quatoritieme roi de Gows; on y lit son titre: Soultán 'Alson' d'día. Soa régue fut marqué par l'introduction de l'islamisme dans l'île de Celebes. Le roi de l'état voisin de Tallô fut le prenier à embrasser la nouvelle religion; peu après, en 1606, 'Alion d'din slori vien exemple. Leurs sujets furent convertis en masse et le Bougais ne

tardèrent pas non plus à se sommettre à la loi du prophète. C'est depuis ectte conversion que les rois de Gowa, de Tallò et plusieurs autres souverains de ces contrées ont adopté un nom arabe outre leurs noms ou titres indigènes, qui ne aont pas exprimés aur leurs monnaies !. Le roi 'Aláon d'din mournt en 1639 2. Les numéros 280-282 de la planche portent le nom de son successeur, Mohammed Assa'id, appelé aussi Malik Assa'id. C'est au seizième souverain de ce royaume, au sultan Hasanou d'dîn, qu'il faut attribuer les numéros 283-285. Ce prince est très connu dans l'histoire des Indes Neerlandaises par le fameux traité de Bongaay, qu'il fut forcé de conclure en 1667 avec la Compagnie et d'où date la décadence du pouvoir des princes de Gowa. Le nom du vingt unième roi de cet état, c'est à dire le sultan Sirádion 'd din, est exprimé sur les numéros 287-289, mais an centre de la pièce Nº. 288 il y a encore un autre nom, probablement celui du petit-fils du vingt-deuxième roi, le aultan Aboul'khayrou l'mausour, qui commença son règne en 1735 3. Le même s'applique an No. 287, où l'on voit aussi quelques caractères, placés entre les mots qui composent le nom du prince ; je n'ose deviner ce qu'ila doivent signifier. Le revers des pièces mentionnées jusqu'ici porte des formules arabes, dont i'omets l'explication, parceque je ne pourrais la donner de tous les mots qu'on y lit. Ce n'est que le revers des Nov. 285, 286 et 288 qui me paraît assez clair; il porte une formule que nous avons déjà rencontrée dans ce qui précède sur d'autres monnaies de l'Archipel des Indes, la formule مالكه وسلطانه pour عند (خند (pour مند) Dieu perpétue son règne et son pouvoir), auquel les deux premiers numéros ajoutent encore (Amen). M. Matthes a eu la bonté de m'envoyer aussi

Dans tous les pays de la partie méridionale de Celebes on donne aussi un surnou aux princes après lour mort. C'est ce surnom qui est le plus usité dans la bouche du pouple. Voyes M. Ligtyote dans le Tigléchr. e. A. Beton. Gen. Decl XVIII, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Matthes, Makassorscie Chrestomathie, Amst. 1860, p. 167. Suivant la chronique macassare, publiée dans cet ourage, Abdoullah, le roi de Tallò, qui embrassa le premier l'islamisme, aurait été aussi le premier qui fit frapper des dinars (p. 185).

<sup>\*</sup> Tijdechr. v. h. Bat. Gen. 1, 1. p. 53.

nne picce d'or et deux pièces de plomb. La monnaie d'or est un dinari, on djingaria, corruption macassare de l'arabo μ²ως (dinâr), elle a été frappée par ontre du dianeuvième roi de Gowa, le aultan Abdou l'djall; son nom s'y lit à l'avers; le revers porte l'inscription και μαναμένες (auccesseur des croyants). Le diamètre de cette pièce est de 21 millimètres et son poids de 2 à 3 grammes. Le diane ravait, à ce qu'il semble, environ la valeur d'un fiorin de Hollaude. Les monnaies de plomb sont à peu près de la graudeur des dutes de la Compagnie Hollandaise des Indes, mais un peu plus épaises; leur devise ou légende est presque entièrement effacée et illiabile. Pett-être nous avons ici des exemplaires el la monnaie de plomb, que le roi Abdoullah de Tallò a fait frapper et qui, suivant une communication récente d'un roi de Gowa, aumit écà noupéée benggolo ;

J'apprends de M. Matthes qu'il avait lu dans un livre indigène, qu'outre les pièces dont je viens de parler, anciennement il y avait encore une autre monasie en suege dans cette partie de Celebes. On l'appelle balaudja tou riyolo ou balandja tou Tjaleko, monanie des ancêtres ou monasie des gene de Tjaleko, d'appel se nom d'un lieu dans la principanté de Tanette. Selon ce qu'on a raconté à M. Matthes il y aurait encore des indigênes qui l'ont vue dans eur enfance, unsis aujourd'hui elle a tout-à-fait disparu. On la décrit comme ayant la grandeur d'une dutte, sans ajouter aucun autre défail, excepté la légende qui se rattache à son origine, qu'elle devrait à une dame macasser, din nom de Mangkawani, vivant à Kanu, dans le royamen bougui de Soppeng. Un prince de Boulou, situé dans la même contrée, et qui se nomunait La Padoma Emdji, l'épousa, mais bientôt il lui devint infidèle et donna son courr à la princesse de Sowo, un autre lieu de Soppeng. Le frère de conson cour a la princesse de Sowo, un autre lieu de Soppeng. Le frère de cales laiser avir par un certain Meurouran To Selli. Le vaissenu,

<sup>1</sup> MM. Netscher et van der Chijs, l. l. p. 185. Je venais d'écrire ces lignes, lorqu'une lettre de M. Matthes mapperend que le roi présent de Gova, en lui donnant ces monancie de plonb. avait exprané la même opinion. Outre le dimark e roi ului avait encore noumé le toupe, autre monancie d'or, plus petite que celui-là. Comp. aussi le Dictionnir de la faugue amescauer de M. Matthes a v. dien.

où elle s'était embarquée avec son amant, fit naufrage à la côte de l'anette, ce qui serait la cause qu'on a trouvé dans cette contrée la monnaie qu'elle aurait fait frapper. Nous ne saurions dire ce qu'il y ait de vrai ou de faux dans cette narration, qui a fourni à un poète bougui le sujet d'un poème bien tragique.

Il me reste à observer que MM. Netscher et van der Chijs font aussimention d'une ancienne monaie de Celebes. Ils donnent un extrait intéressant d'un rapport en manuscrit de feu M. Dirk De Hass du 21 juillet
1601, où celui-ci dit: "comme toutes les denrées à Macassar se vendent
à très bon marché, d'où il résulte que l'on peut acheter pour la valeur
de deux sous plus qu'il n'en faut pour le besoin du moment, une certaine
espèce de monnie de minime valeur a été en usage dans les temps anciens,
qui s'est perdue aujourd'hui par les maux des guerres. Cést ainsi que
chacan, sons exception même des esclaves, a fait sa monnaie, c'est à dire
de petites pièces de phomb, rondes, plates, un peu plus épaisses qu'une
membrane, sans coin; 500 de ces pièces avient la valeur de deux sous
de Hollande (quatre sous de France). Tout ce qui était à vendre au marché
pouvait s'acheter avec eette monnaic, ce qui était très commode pour les
averse, qui pour dits de ces pièces achetiaent par exemple une banane etc."

Si notre connaissance des monnaies de Celebes et en général de celles el l'Archipel des Indes laisse encore beancoup à désirer, j'espère que le travail de ceux qui ont contribué autant qu'il était dans leur pouvoir à étendre ce domaine de la science, puisse encourager d'autres à comblete lacunes en publiant ce qu'ils ont à communiquer sur cette matière et qu'ainsi la nunismatique vienne un peu en aide aux recherches qui concernent l'ethnographie et l'histoire des peuples de cette partie du moude.

G. K. Nusann.

#### CORRECTIONS.

|     |     |          |        |         | 0 0 11 11 12             |          |       | ٠.      |                                   |
|-----|-----|----------|--------|---------|--------------------------|----------|-------|---------|-----------------------------------|
| Pag | . 7 | ligne    | 22     | lisez:  | appelée                  | au       | lieu  | de      | appellée.                         |
|     | 14  |          | 11     |         | Kouningan                |          | ,     |         | Koumingan.                        |
|     | 21  |          | 17     |         | écrivit                  |          |       |         | écrit.                            |
|     | 21  |          | 21     |         | Khordadbeh               |          |       |         | Khordabeh.                        |
|     | 22  |          | 2      | *       | vraisemblable            |          |       |         | vraisembable.                     |
|     |     | ,        | 7      |         | traduites                |          |       |         | traduits.                         |
|     |     | ,,       | 30     |         | nommées                  |          | ,     |         | uommés.                           |
|     | 24  |          | 15     |         | les                      |          |       | "       | toutes.                           |
|     |     |          | 9      |         | où                       |          |       |         | ou.                               |
|     | 25  |          | 3      | *       | nommées,                 |          |       |         | nommés.                           |
|     | *   |          | 6      |         | décrites et ré           | présenté | es, s | m l     | ieu de décrits et répréseutés     |
|     | 29  | ligne 1  | 1 de   | la no   | te , lisez : l'e         | diteur   | de o  | e li    | ivre de feu M. Millies peu        |
|     |     | ajouter  | qu'u   | n très  | intéressant et           | 24       |       |         | •                                 |
|     | 33  | ligne 1  | de l   | a note  | lisez : intére           | ssant au | lieu  | de      | interessant,                      |
| -   | 37  | w 1      |        |         | " Sastri                 |          |       |         | Sastra,                           |
|     | 38  | " \$     | de l   | a note  |                          |          |       |         | au lieu de : a ce qu'il parait    |
|     | 43  | # 18     | lisez  | : succi |                          | a lien é | le: s | uce     | 6d6,                              |
|     | 51  | " IS     | , ,    | célèb   |                          |          |       |         | ores,                             |
| *   | ,   | * 14     |        | Su      | பைவ                      |          |       | 34      | n m 15m 3 160 j                   |
|     |     | , 2      |        |         |                          |          | ,     |         | າ (ເດ ຝ<br>san oddin.             |
|     | 52  | # Z      |        | tācha   | ou a am,                 |          |       | nch     |                                   |
|     | 52  | # 15     |        | tAche   |                          |          |       | ache    |                                   |
|     | 65  |          |        |         | - de Belle               |          |       |         | s.<br>gé de remarquer que la sig- |
| "   |     |          |        |         |                          |          |       |         | e ni dans le dictionnaire de      |
|     |     |          |        |         |                          |          |       |         | ferits. Le mot batak tapian       |
|     |     |          |        |         |                          |          |       |         | an lieu, où l'on se baigne.       |
|     |     | ligne 2  |        |         | reculés                  | e heke i |       |         | de: réculés.                      |
| -   |     |          | 7      | necz:   | lire                     |          | au 1  | -       | " lire.                           |
|     | 75  |          | 1 et 2 | 4       | avera                    |          | -     |         | " envers.                         |
| -   | ,,  |          | 0      |         | Zeinou 'l abi            | .10      |       | ,       | " Zein-oul abidin.                |
| -   | 84  |          | 3      | -       | avers                    | ши       |       | -       | envers.                           |
|     | 85  |          |        | -       | , lisez avers            |          | -     | -       | envers.                           |
|     | 100 |          | 4      | lisez:  |                          |          | -     |         | " guerre.                         |
|     | 113 |          | 1      |         | qui, devant l            |          |       | *       |                                   |
| "   | 132 |          | 0      |         | qui, devant i            |          |       |         | : careria.                        |
|     | 137 |          | 4      |         | caren a,<br>le deuxième. | au<br>"  | nea   | ge<br># |                                   |
| "   |     | anche 2  |        |         |                          |          | -     | •       | te preuner et comparez ta         |
|     | P1  | ancile 2 |        | Nº. 2   | 00.                      |          |       |         |                                   |







### JAYA.



la Rays Philippine & no Lobelida in



V™E öpanier a Fila, leh Au Rai



la EquiPE Specia No. Co. Auffra



ALTERNATION IN

## JAYA.



article of the

## . AVAL



JAYA.



Fall Lease SE Sci Lin.

#### JAVA.



V\* Eutenment & Frindry .....



La Tarre N. E. Openier & Policia de Bris







La Rey P. I. Spanse & P. Indonésia

#### JAYA.



Tell marks and



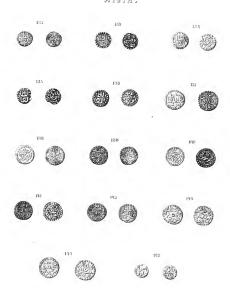

FU Ptq . o max

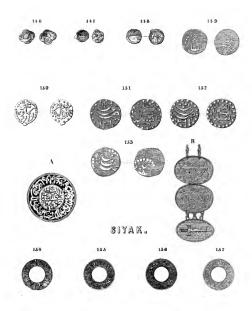

THE COUNTY BY SO A S.

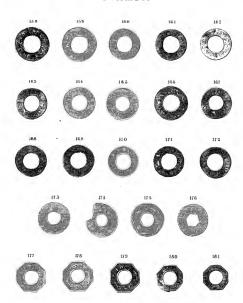

VESpac & Field in R.:

#### PALIMBANS.

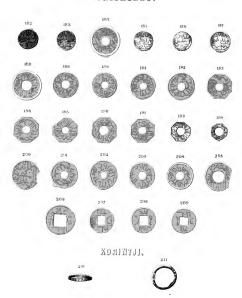

DESCRIBED.

### BANCKA.

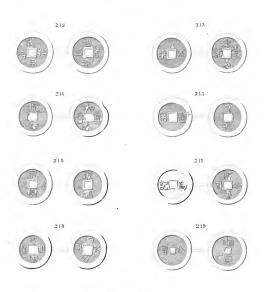

the section of

#### BANCKA.

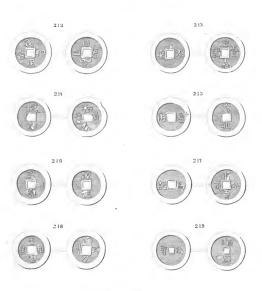

2 50.05

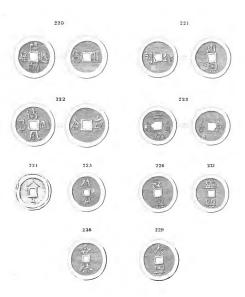

# TAMAH MALAYOU.



PERMIT

## POHORO. THANGORIARY. 2.52 PATÂIII. 254

#### SANGEORA.











## BOANEO (CÔTE OCCIDENTALE.) COLOXIES CHINOISES.





















#### AKKEITHO?



Marine store a

CELEBES. MAŽGKÁSARÁ – GÓWA





